Où est le pont, Duquel je sauterai? Où est le fond, Du courage que j'ai?

Pourquoi rit-on, Des imbéciles heureux ? Pourquoi ces cons, Les envient-ils un peu ?

Comment peut-on, Croire ces conneries? Comment un nom, Peut déformer la vie?

Quand finiront,
Tous mes rêves d'enfant?
Quand s'éteindront,
Mes cases de néant?

Tu m'as remarqué Je t'ai aimé Je t'ai parlé Tu m'as quitté

Tu as attiré mon attention Je t'ai donné mon nom Tu m'as pris pour un con Je te laisse à l'abandon

Ta lueur me fait peur Tandis qu'ailleurs c'est pas meilleur Je ne voudrais pas que tu meurs Je t'aime quel bonheur

Tu t'obstines à me croire Éternel chien des neiges Mais je ne suis que chat A l'orée du bois

Depuis que je t'ai rencontré Je tourne comme un lion en cage C'est si difficile d'aimer Tu me fais vivre et j'ai la rage

#### Maria

Maria, pourquoi ce prénom en A?
Noblesse ou prétention?
Sonnante caresse que cette prononciation...
Qu'un cœur entier emportera!

Maria à accentuer à l'italienne, Pour que la mélodie se maintienne... Et qu'elle se laisse ensorcelante, Pleine de malice non bienfaisante...

> Maria c'est la personne... Maria c'est la faiblesse... Maria sait s'en servir...

Maria pense être personne... Maria est une déesse... Maria te laisse partir...

Pour toi je tombe! Pour toi je vole! Tu me fais fondre! Tu me rends fort!

Viendras-tu sur mon rocher? Viendras-tu sur mon nuage? Me rendras-tu hommage? Me feras-tu tomber?

J'accuse ton cœur... Qui me fait peur... J'accuse ton esprit... Qui me pétrit...

A tort je pense à toi! Car je ne te connais pas! J'ai dû penser t'aimer... Et toi tu m'aimes sans y penser!

C'est tellement plus beau quand il fait chaud!
Tellement plus gai quand il fait frais!
Tellement plus fou quand l'ciel est saoul!
Quand j'le voudrai je serai beau...
Quand j'le voudrai je serai gai...
Et quand je le voudrai je serai fou!

Pourquoi croire en toi de si loin? Partant en train je prends sur moi... Perdre le choix de mon chagrin, Pouvoir être malin sans loi!

### Quelle est cette chose

Quelle est cette chose pénible et contrariante? Gravissant en temps et mordant mon naturel... Qu'aucun appel ne rendait ma vie si enivrante. Jusqu'ici car c'est bien elle qui est si réelle

Dans mes tripes, mon cerveau et ma libido, Sur ma petite étoile j'entends son visage... Longs rivages sans elle se perpétuent dans l'eau. Petite au teint pâle, comme mes nuages...

Quelle est cette chose entre cette fée et moi? Une toile d'araignée où je suis moustique! Va t-elle me manger, me garder sous son toit J'aimerais être elle pour enfin qu'elle me pique

La douleur angelique que de se savoir... En ses pattes, englouti, salivantes et sucrées! Sacrifice gagnant pour sa reine noire, M'emplit de douleur, quel bonheur d'aimer!

Prise à contre sens... Notre vie calculée, Triste existence, Que de ne pas changer!

Sans assez d' errance... Voies déjà empruntées, Quelle espérance, Quand tout a été fait ?

Que dois-je
A ce visage?
Qui m'offre un paysage,
Qui n'offre qu'un présage...
A ce sublime passage.
Jouons-nous à être sage?
Vouons-nous à n'être qu'orage!

# Tombe la neige

Venant du ciel Et caressant nos corps Infiniment et lentement Tombe la neige

Qu'un bonhomme tout rond Accueillera dans ses bras Le vent d'hiver Qui nous rend gai

Poudre d'eau Tu es blanche Quand tu fondras Tout sera moins beau

Alors nous t'attendrons Comme on guette Un cerf

#### La saison blanche

Poudre d'eau
En flocons
Tu nous glaces le dos
Mais nous rends moins con!

Car tu es mystérieuse Et rends les jeunes filles heureuses Tu rends les choses autrement Tu fais de nous des enfants

> Et que trépassent Les limaces Jusqu'au mois de mars!

Nous, nous glissons Le long de cette saison

Elle chantait dans mes nuits Je l'aimais au réveil A minuit très loin d'elle J'attendais d'ennui Que la Lune m'apporte La portée équivoque De ma force morte

## Part à blague

A part des autres Et autre part

Plane mon âme Au dessus des platanes

> Et je vis, je ris C'est risiblement Visible

Par ailleurs, Je pleure, j'ai peur Cet effroyable menteur

Mais quel cul!

Je calcule

Mes cas

Quand la nuit ment Je m'ennuie Elle devient celle qui me nuit

# L'apologie du poème

Mots de moi Sentiments caméléons Qui nous mentent des fois D'une fausse foi bidon

Chantent mes pensées Du bout de mon stylo Une idée lancée Une rime en primo

Poètes, poètes Faites nous planer C'est souvent plus chouette Que des chansons panées!

La vie balance des claques
Et des regrets gratuits
Et quand je peux je fuis
Pour une plus grande flaque
Mais un jour je reviens
Armé et affranchi
Un jour il faut qu'ça chie
Aujourd'hui je vous préviens...

# Fragments d'esprit libre

Ça y est, Je suis libre, J'ai trimé

Et c'était Inutile, C'était laid!

Maintenant, C'est fini, gentiment.

Attention! Nous unis Aversion!

Pourquoi? J'en suis là! Je n'sais pas...

Reviens!
Ne pleure pas...
A toi je tiens!

C'est con! Que l'amour Ait un nom!

# Pour une soupirante...

De rêves érotiques à pornographiques Pas d'antiseptique je suis un pauvre type Que font tous ces drôles coincés dans leurs groles ? Ils rient de confiance accordée en France A un autre ventre pour une soupirante!

Faim d'un autre Monde et d'autres étoiles Mon gros ventre gronde et ma pauvre poêle Pour combien de jours pleurer mon détour ? Que dire de la vie, dire que c'est l'amour ...

# Le temps

C'est le temps Celui qui passe Et dure longtemps

Le long des jours Et laisse des traces Qui restent toujours

Et ces regrets De tout quitter De notre plein gré

C'est le temps Qui nous emmène loin d'antan

Si près de Dieu Qu'on a de la peine En devenant vieux

Et ces larmes Pour des femmes C'est notre arme

Retour D'états d'âme Par amour

> Pauvre concubine appelée copine Tu croyais en moi Drôle de médecine gelée en sourdine Je croyais en toi Merde à la colline qui nous accueillit On ne la retrouvera pas!

# Envie de ne plus habiter

Envie de ne plus habiter Une vie plus que hâtée Même qu'une femme m'aime Calme ou absent Ou plus que blême

Envie de ne plus habiter Où la hi-fi te fait chanter Sans sœur pour gueuler! Ou que la lune te fait rêver De lait, de prunes ou de rosée

Qui humidifierait nos pieds...

Envie de ne plus habiter Que dans les champs Que dans le vent Où vont les fous Et les aveugles Cools, borgnes à tout Et toujours seuls

### Le destin

Nous irons voir
Si nos couloirs
S'agrandissent
Quand jadis
Étaient ceux
Qui voulaient
Des allées
Escarpées
Parcourues
De pas nus
De capes et d'épées

Nos chemins
Parallèles
Prennent leurs ailes
Nos matins
Nous rappellent
La chandelle
Les câlins
Au soleil
En sommeil
Le destin

### Je suis con

Je suis con et en désespère Comment le taire? Te fuir et poursuivre Ce lamentable câble De vie M'a conquis quel ennui Pauvre conne je te haï Tant je te regrette Et ma crête ... La normalité est pire Sans rougir Je suis con Je suis con est m'en rends compte Comment m'en cacher? Ce quartier n'est que pire Pourquoi le dire? J'en suis le fou Le fou du septième Qui ne bouge pas Qui ne s'installe pas Parfois grince et puis s'en va Quand il revient il recommence Et déjà on ne l'entend plus...

Voyage ennuyeux à péages
Pervers
Que firent les sages
De la Terre
Mon constat m'épate
Par delà mon trépas
Je cours à mon tour
Par amour des vautours
A ma drôle fin
Qui confine
Ma pauvre carcasse

#### La menthe sale

Joyeux étages en voltige, ils m'inspirent Dangereux prodiges en voltage, dire Qu'une foule d'allumés en respirent

Pour quelques calèches sans monture Coiffées de vitesse vers l'air pur Marginalisé comme « verdure »

En croulant d'espace on s'est regroupé Y vouloir sa place, autant se scalper A bout de nos traces, en somme découpés

O fond infini, ne parle plus Hymnes de fourmis chantent l'avoir lu Une menthe sale, infusée d'élus

> Peu de mots Pour te dire Que au pire Jeu de mots

T'as gagné Mon départ Notre cafard Le regret

Libre encore et à mort Mon sort et le tort De l'erreur d'une meilleure Que l'odeur qui ne meurt M'inspire cette déchire Qu'un rire la mette pire

## Nuisance de volupté

Seul de moi Quand gueule d'effroi Mon cœur sournois

Voilà mon chagrin Poils à la main De le noyer

J'aimerais ...

Comblé par ce verre J'en écrit Si Dieu comme mon père En crient

Ignorance ou lâcheté?
Arrogance ou méchanceté?
Méfiance de l'étrangeté
Font nuisance de volupté

Où en suis-je Après toute paix ? Puis-je Mais (...)

Je conçois mon échec Et convoite demain Qui revient en tempête Comme commun

L'ai-je voulu Avant ce retour ? Conçu Pour

> Il fallu un voyage dans l'ombre de mes rêves Pour revenir déçu du soleil de l'éveil Il faudrait un retour au départ des merveilles Que cache mon détour d'une pauvre vie qui crève

Quelle douce tyrannie que chante politique La mienne en est vaincue d'existence anarchique Faute à un consensus de trop d'individus Contre qui moi comme arme frôle d'être convaincu 13/8/00

#### La volonté

Ma vie est triste comme la volonté T'es pris en piste des deux côtés La possibilité n'a que deux branches Manche attention à la revanche Balaye bien assure ta planche Touche du bois même mouillé

Fouille la foule et foule bien De tes deux pieds même estropiés Soit apathique pour faire bien Et misanthrope quand ça va pas Dans tous les cas pas comme papa Sinon ta vie tu la connais

Sans grande joie ni intérêt
Tous toujours ensemble nous sommes un cas
Fous de nos semblables, quel mystère
Taire ce miracle qui fit la terre
Pour prendre un peu de notre sommeil
Profitons en c'est Dieu qui paye!

Provoquant moi même mon propre sort J'évoque ma douleur qui m'aime à tord Époque pour mes pâleurs de mort Je poque un coup et je m'endors Loque à mon tour que dire alors Moquerie descente de ma mort En cendre, fumée ou viande de porc

Pauvre chagrin coffre mon cœur Oui n'offre rien comme bonheur Homme je suis un malfaiteur Puis-je vous dire mes malheurs Je vous ferais rire à cette heure Demain pleurer à la même heure Et puis comme ça jusqu'à plus d'heure Qui m'aimera comme une sœur Un frère saint sans sa couleur Puisque mort-né avant ma sœur Qui fait l'affaire pendant mes peurs Mais traître aussi puisque auteur Ne me plaignez pas je suis menteur Bien souvent on me dit acteur Saoulant mes aides avec sueur Mazo j'épargne mes douleurs

Que j'ose j'ai le droit Puisque j'ai si froid

Elle avait la beauté En plus de son charme

Je ne peux que me lamenter J'ai comme perdu mon arme

Dont je n'avais pas le droit Mais le droit d'avoir froid

19/1/1

## Ce Monde que je croyais mon ami

Ce Monde que je croyais mon ami Ce Monde que je croyais plein d'amis Mon Monde pour vous dire merci D'un Monde fait comme ceci

Mondain fut un peu mon amie Moutons furent surtout mes ennemis Monde ; De rien même si Je t'aime car tu es mon souci

Monde pourquoi je souffre dis ? Monde, joue t-on à Jacques-à-dit ? Monde, connais-tu meilleures galaxies ? Monde ne me laisse pas ici.

27/12/00

## Même pas méritée

Peur de sécurité
Peu de bonheur
Assuré
Par de la sueur
Endurée
Maintenant le beur
Dévalué
Vaut ce qu'une fleur
Peut apporter
J'aime ma douleur
(Même pas méritée)

#### La lamentation

Du fond de mon couloir noir Brillent quelques lampadaires Je préfère les nuits noires Dans ce drôle de repère

Je n'en n'ose dire l'endroit Et en ai-je le droit? De ma petite chambre Je pense encore à elle

Qui se shootait au chanvre Mais rendait ma vie belle Je n'ose pas dire pourquoi Et en ai-je le droit?

Sa chevelure de paille Ses yeux bleus univers Il fallu que je m'en aille Pour en faire ces vers

### Qu'as tu vu

Qu'as tu vu dans mes yeux fous De l'enfer, de l'enfer Qu'as tu vu dans mes yeux fous De l'enfer de chez nous

> As tu vu cette merveille De mes airs de misère As tu vu cette merveille De misère de mes airs

Qu'as tu vu chez mes amis Des gangsters, des gangsters Qu'as tu vu de mes amis Des gangsters de chez nous

#### Une autre licorne

Drôle de ciel bleu
Croule le ciel gris
Grandiose ciel rouge
Dans une nature verte
Une pauvre feuille blanche
Tirée de l'arbre marron
Jaune la vie de con
Cocu le célibataire
D'une seule corne mauve
Tant il s'aime morose
Peut-être t'il un jour
En offrir une nuit
A une autre licorne

### Entre Lune et chat

Miaule la Lune
Et éblouit le chat
Plein d'amertumes
Bredouille il pêcha
Que des couilles
Des couilles
Téméraire dans sa fouille
Sa proie courageuse
Contemplation élogieuse
Entre la Lune et un chat

# Envie de ne plus dormir

Envie de ne plus dormir Pour des nuits étoilées Enroulé dans du cachemire

Où un linceul voilé

Jusqu'au seuil de mourir Les neurones décollés Quand pensant un sourire Je me mis à chialer

Juste envie de périr D'une grippe bien calée Je peux toujours courir Pour qu'on m'aide à y aller

Envie de ne plus dormir Pour des rêves endiablés Dernier petit délire Et quand même y aller

#### A l'aide

La peur au ventre, j'angoisse D'un meurtre à trente, la poisse Pour être un cancre, jouasse Que même l'encre, la chiasse

Ne peux aider, à l'aide Même bien chiader, ne m'aide

La peur aux tripes, c'est dur Pire qu' une grippe, j'endure Ce que bonne pipe, n'assure Et même chipe, un dur

Ne peux aider, à l'aide Aimez m'aider, merde

La peur au cœur, m'écœure Tard de bonheur, à l'heure Marre des malheurs, ma sueur Fond comme du beurre, je meurs

Ne pas m'aider, à l'aide juste céder, mon aide

Un éveil de sommeil De merveilles et d'abeilles Au lever du soleil C'est l'été des merveilles

Mais nous sommes en hiver Et les moineaux aussi Ils papillonnent dans mes vers C'est grâce à eux aussi

Un sommeil au couché D'un soleil émietté Par de grosses bêtes grises Blanches et cerises

Mais retour au matin Le clocher sonne bien C'est comme si tous les chiens Laissaient place au câlin

#### Accoudé au soleil

Accoudé au soleil sans sommeil Ce qu'il m'émerveille et me paye Chaleur et bonheur sans erreur Seulement pas l'odeur de mon beurre

J'aimerais être Lune pour nous voir Éclairés douze heures jusqu'au soir Arrosées d'idées de projets Mais déjà la pluie à grands jets

Nous offrant l'envie d'être couchés Bien au chaud sous la couette et du thé Réchauffés au feu de cheminée Et lire Alexandre envoûté

C'est l'heure d'aller voir à la fenêtre Quel couplet suivre à la lettre Et puis ré-aimer notre cas Vent, pluie, ou soleil c'est fracas

Attendant ma belle A l'appel Je conçoit sa selle A l'échelle Bien qu'elle n'est pas celle Qui chancelle Non elle est timide Elle aime Gide Je lui montre mon bide C'est un bide Elle est intrépide Moi morbide Nous-nous trouverons bien Et créerons des liens Si solides tiens Que même les crétins Apporteront soutien Comme chez les indiens

### Faux malade, vrai semblant, ballade et vent

D'en être au rendez-vous de la fracture vitale
Mon être en est tout fou, saoul d'eau minérale
Qui purifie mes envies et même mes délits
Pour l'instant je m'étends, véritable pacha
Comme cet animal hypocrite le chat
Et que chasse le pauvre chien miséreux de son maître
Suivant souvent l'ordre se fait envoyer paître
Or dans mon propre cas ma planque est un asile
Pour être loin des gens, préférant les débiles
Allez venez badauds admirer mon fardeau
Trouvez moi de l'amour qui manque à ma fraîche eau!
Faux malade, vrai semblant, ballade et vent

## L'homme avec un petit h

L'homme sans sa hache Mâche Comme sans son hasch Crache Prône sa moustache Fach' Cloisonne femme apache Lâche!

> Refuge sans juge C'est le poème Quand chantent même Quelques déluges

> Sans muse ou presque Jusqu'à demain Puisque Malin Cent ans d'une fresque

N'empêche qu'une belle Pimbêche et brune Me fait rebelle Comme la pleine lune

#### Une voix

De parlottes en bougeottes Flottent mes pensées Grondent mes idées De profondes en immondes Rengaine de ma crise Refrain de ma méprise Que mon terrain s'étend A présent ou bientôt Dans un près bien plus tard Dans le temps qui est bien Bref je m'émeus de moi En griefs de vœux Une voix

#### Renaissance

Mollement physique Rude de psychique Follement mystique Nue en ma relique

Je la veux toujours Qu' elle m'émeut d'amour

> Croustillant décor De la voir qui dort Roussement j'adore Ses cheveux encore

Qu'elle me veuille un tour Je me meus toujours

Mouillement grincheux
Shtroumpfement shtroumpfette
Pouilleusement en fait
S'aiment les amoureux

Je meurs en ce jour De son vœu d'amour

#### L'éternel trottoir

Ne veut pas qu'on s'attarde Celui qui peut sans moutarde En son nez s'échauffer Du piège des bouffées D'explosion de questions Que l'autre fier et sans parapluie Invite de l'œil un bastion De haine sans bruit Peine alors quand à la victoire Du premier profitant de mémoire Un soupçon qui rassure et ça dure Loin du pur murmure du martyr

Comme le champ d'alternative
Chantent ou altèrent les convives
Vive ceux là, sonne en cela
L'élan conspirant d'une révolte de là
Galants à tout vulgaires à rien
S'en trouvent jaloux et c'est bien
Moi je ne joue, je ne triche
Et me voue à ma niche
Voilà ma vie inspirée d'échecs
Joies retirées je suis un poète

Mon chat a disparu Tel un aventurier Pacha de l'inconnu Rebelle à mon terrier

Peut-être n'étais-je doux ? Fallait-il être mou ?

Plus qu'avec une fille Qui veut du bien viril Chien dans un jeu de quille Mon chat en valait mille

Peut-être n'étais-je mou ? Fallait-il être saoul ?

# Le chat s'est fait la belle Préfère la liberté Comme quand je quittait celle Qui me le préférait

## Ça c'est pas moi

Depuis que tu me prends pour ton amant, Que puis-je du rang de remplaçant? C'est si long d'être vivant... Et d'être bon par tous les vents... Être brut pas tout le temps... C'est quand même doux d'être aimé, Depuis qu'on est marié... On s'en fout à moitié! Nous plaindrons nous souvent? Pourquoi tout est regret?

### Bruit de bouteille dans l'oreille d'une abeille

Ce bruit de bouteille Envoûte ton oreille Et elle t'appelle Pour t'amener à elle Jusqu'à sa petite boîte Tellement étroite Que t'aime moite

En manque de toi Alors que je ne te connais pas Tu es dans toutes celles Charmantes ou belles Que je convoite Dans ma petite boîte De tête

Tu sèmes Je t'aime Tu jettes J'encaisse Fuis la haine Jouis de peine Mais par Dieu Fais pas mieux Luis de rêves Cuis deux fèves Pour nous rois Cours j'ai froid

Dépressif ou poète Passif ou prêt à la fête Agit pour l'odorat Du pollen à l'aurore Du pure des yeux Des innocents rares Par tous les vents Vivants ou d'antan Pieux du futur

On aime
Nos différences
Tout de même
On y pense
On se sème
Et nos tendances
Un peu blêmes
Font notre assurance

Quand t'as lu André Gide Tu peux aimer Marie-Astrid Quand t'as aimé Marie-Astrid Tu comprends plus André Gide

Quelques fois dans le noir On s'embrasse en rêvant Et le soleil se levant Nous chantons jusqu'au soir

Notre force vient de l'écorce Qui enveloppe notre amour Il nous arrive à force De sentir les griffes de vautours

Ils chatouillent nos corps Emmêlés dans le vent Nos dépouilles même morts Feront rire les enfants Plus tu me parles Plus tu me charmes Parleras-tu de ce qui t'as plu? Me charmeras-tu jamais plus?

Je te conterai mes idées Tu m'aimeras comme figée

Quel sera notre affaire?
D'être accrocs sans escrocs
Ou si peu, ou envieux et affreux

Notre jeu, en un mot, la chandelle Vaut la peine qu'elle éclaire Même à-même la chambrette Où on ne sait S'en passer En pensant On s'aimait

?

Exactement tel qu'il n'est pas
Bêtement celle qu'elle est
Vivent violents dans un cœur
Et
Pèsent à des Sœurs ces
Saintes fioles aillées en veulent
De l'air des autres de l'amer
Mer au ciel des Dieux
Leur Terre gèle au soleil
Que l'abeille colle au lieu
De bourdonner en éclair
Qui éclaire le pareille
De l'ombre de l'esclave
Et s'esclaffent : Adieu!

Au lieu d'être clean comme une feuille blanche
Tu es la clé de ma démence
S'il te plaît feuille pliée
Rends-moi la joie d'être souillée
De la fantaisie d'un dépouillé
Victime de la normalité
Au lieu d'être clean comme une feuille blanche

Simple plaisir
Comme la haine
Je ne fais qu'écrire
De la peine
Faites moi plaisir
Dites j'aime
Ou bien au pire
Aimez quand même

# Paysages font visages

Snobs on the snow
Bourgeoises en bourgeon
Prolos au printemps
Nobles en vignoble
Plaît le simplet
Comme gays en été
Les vers en hiver

Paysages font visages

Renaît l'aîné
Quand amie fait belle
Mais bêlent mamies
Alors à l'or!
Lors d'une occase
En vain d'extase
Jeune écrivain

Paysages font visages

Change t-on?
Dedans, dehors
Une chance non?
Et alors?!

Y songent-ils? Pourquoi pas Même pile N'y changera! Quand ça nous mène Sans lieu et sans temps Cent ans de voyage Nulle part ; sous les nuages

Qu'est-ce que la raison Durant quatre saisons?

Si on perd l'existence Ou qu'on fait pénitence J'y vois du charme Et du carnage

Qu'est-ce que la raison Durant quatre saisons ?

Dans la secousse du frisson attendu Te contemplant dormir étendue Réflexion de pensées ou de rêves défendus Me font envie d'écrire des chansons entendues

Tu m'incites à rester même si c'est mouillé Tu voudrais que l'on parte pour s'aimer au sec Bref, tu voudrais que l'on soit ce que l'on est déjà Et moi je vois le comble d'être insomniaque,

Maniaque quoique quand même patraque... Matraque le petit juge qui veille quand tu sommeilles Toi grand content qui entend la chanson Tu m'incites à parler moi qui suis sans pensées

Tu voudrais que l'on chante sans musique et sans voix Bref tu vénères de moi ce que je ne t'offre pas

Dans le frisson suivant j'étais devenu Jésus Me regardant veillé je me croyais déçu De n'être que frustré de n'avoir vécu Pour certains convaincus que l'amour est certain

Et toi tu râles déjà avant même d'avoir lu Ta chevelure m'en dévoile Un caractère austère Quoique pur

### **Pour quelques mots**

L'autre paraissait si fier en lisant son livre Qu'il m'a donné l'amer dégoût d'écrire J'en suis à peine à mes idées Que dans cette gène je suis vidé Pourquoi ces êtres si normaux M'envoient-t-ils paître pour quelques mots ?

En prenant Saint-Germain
Pour un chemin
Promenade de malin
Un peu câlin
Et c'est à Saint-Lazare
Que l'on repart
C'est toujours dans les gares
Tôt ou tard
Qu'on commence l'écart
Puis on s'égare
C'est bien pratique
Et c'est mon tique

Y' a même l'image
De ton visage
Dans mes voyages
Sur mon nuage
Qui m'ont couvert
Envers le vent
Plus que souvent
Quand j'étais saoul
Mais bien vivant
Maintenant
Les nuages
Semblent
Bien bas
Je devrais être las
D'être encore là

# Le jeu de l'oubli

Tremblement de désirs Vibration de tendresse Envie de te saisir Et d'être à la redresse

En pensant un câlin Je me suis oublié Jeu d'enfant de malin Je te suis oublié

Considère ma folie Tu l'as engendré En errant dans mes nuits Telle une salamandre ailée

## Tant que l'on s'aimera fort

Que l'Univers s'emmerde
On ne le voit pas
Mais que la Terre se perde
Marchant au pas
Où iront nos efforts
Et la survie
Tant que l'on s'aimera fort
Y' aura de la vie

Souvent partant en train
Ou en taxi
Couvrant tantôt chagrin
Errance maxi
Un jour il n'y a plus rien
Et c'est l'exit
On est toujours un grain
De la galaxie

### Comme des durs

De couleurs, de lueurs De reliefs, mes griefs Sont inspirés des uns Et de tes autres pires envies

J'en ris, j'en vis

Et toi tu m'accompagnes Dans cette campagne Telle ma compagne Et où gagnent

Les autres ? Hôtes-les ! Sauvons-nous Sauvages...

Loin des cages Serons-nous Nous semer

Dans l'air pur Comme des durs?

# Un somptueux gâteau

Un somptueux gâteau
Et le chant de deux oiseaux
Libres et jolis, entre
Deux roses qui grimpent au ventre
D'un univers noir
Douloureuse mémoire
Que se partagent
Plusieurs Dieux d'avantages
Les chats s'en moquent
Comme mes équivoques

Somnambulisme inquiétant Pour nostalgique débutant J'en crains un qui est moi Et crois l'autre, le même Encore pour quelques mois Ou une longue semaine J'aimerais être sans haine Pareil aux gens du sommeil Et les chats de gouttière Et les chats de gouttière...

# Voici ce qui s'en dit

Un mélange amoureux
Touche tous ceux
Qui de leur langage
Affectueux commercent
Leur volonté de l'âge
Ils s'aiment et se pressent
De vivre dans une cage

Drôle de petite personne On me l'a souvent dit Je gèle et je frissonne Au contact d'un ami

Et en ce jour d'automne J'espère l'être pardi Où bien je te tronçonne Te croque comme un radis

Alerte de cafard hante tous mes cauchemars
Pourtant sa voix m'appelle même du haut d'un phare
Toujours trop haut pour moi qui ne suis pas une vague
Mais un rouleau ouillé s'échouant sur le rivage
Je crois en la rivière qui me ramènera en mer
Même à contre courant notre amour est un père
Qui aimerait ses enfants jusqu'à les dévorer
Qui vit pour ses enfants et nous à fait content

Pauvre enfant de misère Tes ongles sont des nuages Et ta vie une colère Aussi loin de la plage Nage ton langage bâtard Tu seras toujours à part

## Le cyclone de symptômes

Un novembre en automne
De symptômes incertains
Tombe sur moi en cyclone
Sans même l'air marin
La montagne viendra
Et son vent crachera
Ma figure qui endure
Ce cyclone de symptômes
Bien loin d'un bon câlin
L'hiver a sa consonne
Et le printemps revient
02/12/00

Vieilli le temps Et moi depuis Tant que pourtant Je suis dans ce puis

Qu'est la détresse Et l' S.O.S. ?

J'envie souvent Les vrais titis Renie aussi Les faux normands

Qu'on est sans cesse Et en détresse...

Cons de normands Con de Paris Qu'on dit pardi C'est peut-être moi

> Une bête chose Que l'on commet souvent Reste la dernière chose Qu'on savait faire avant

# Une production énorme

Une production énorme
A peine aux normes
Sous toutes les formes
Pire qu'un chewing-gum
Américains trans-géniquains
Les vaches folles
Et la chaire molle
Pour des pit-bulls
Complètement nuls
Profits mesquins
Putréfaction tournée en fiction
Pue oui, sans nom
Les responsables
C'est probable
Restent impalpables

De passage en routine Le temps de sortir les copines Et Marie la rouquine Petite frangine Dans le coup de Marie Les vacances où l'oubli On ira égailler la chance De passage en France En cadence On verra THIEFAINE Sur une cynique scène A vingt deux heure quarante trois Et RENAUD reviendra en 103 Perfecto/Bandana On se marrera, on choquera Vieux et lois acquiesceront Et chanteront, la Marie, la Rouana Marie-ra, marions-nous, Marie-Jeanne, la Rouana

#### Même en enfer

Humeur à plaire
Envie de celle
Qui fait ma paire
Sœur m'appelle
Pour prendre l'air
Et m'ensorcelle
Et j'en suis fier
Parce que le ciel
Toute la Terre
Peut-être Axelle
Tout l'univers
Et nos grands-mères
Aiment notre miel
Ne coupent nos ailes
Même en enfer

## **Amour-prison**

Changement d'humeur Venant du cœur Ou bien d'ailleurs Jusqu'à meilleur

> Trouble écrasant Vêtu de blanc Ou grisonnant Ou scintillant

Double horizon Comble le ton Ouvre notre prison Nous comme mâtons

## Les matins gris

En marchant à travers les bois L'homme aperçut un tigre Tout frissonnant, son charme l'attire Comme il était câlin il le couvrit du froid

Mais vite l'homme se reprit Cherchait-il un ami? Moins fauve plus humain Chevauchant les chemins

Ombrés de brume les matins gris "Je te salue mon compagnon Faisons bonne quête A notre tête

Je pars retrouver la raison"

(A Nietzsche!)

Mais quelle envie de continuer Fait mon mépris des choses sensées ? Quand le reste est immunisé

De tant de pestes volatiles Rendant les vestes réversibles Il faut pourtant qu' je reste habile

30/5/00

### Souvenir

Il n'y a plus rien qui va Plus rien de gai Plus rien n'ira Même s'il te plaît

Le soleil part Mais re-démarre Toujours plus froid Toujours plus loin

Loin de ta joie Loin de tes soins

Il n'y a plus l'espoir De te revoir

Comme en vacances Maintenant la chance

Est d'en finir Souvenir

> Tu peux écrire Tes souvenirs Voir l'avenir Et revenir A tes soupirs Faire des sourires Ou même mentir Et dans leur rire Sentir le pire Penser à M.I.R. Que dire? Je me retire

Si je chantais, tu dansais Si je partais, tu pleurais Si je restais, tu m'aimais Si je parlais, tu écoutais Si je pensais, tu attendais Si je criais, tu te cachais Si je t'aimais, tu riais Si je le voulais, tu mourais Comme tu le voulais, je suis resté!

Le plaisir, Que prend le fumeur Qui roule Le tabac et le filtre Qui roulent Sous les doigts Et l'odeur De fumée Chaude et brûle Incandescente L'extrémité De ce jouet De ce joint Qui aide et détruit Qui plaide et s'enfuit Celui qui fait parler Celui qui fait pleurer Et donne une excuse Comme muse Pour recommencer Un verre de lait Qui fait tousser Plus que penser Mais qu'on désire Que l'on paye Deux fois pour être Popeye Mais sans les bras!

## Dieu

La mérites-tu? Cette poésie Qu'ils ont faite

Par leur gestes De leur vie Qu'en dis-tu?

Tu la vois La convoite Dans des boîtes

Un peu de joie Que refoule La cheminée

Sur une foule Morte-née... Que fais-tu?

## Morbipoévie

On achète notre vie Et on paye notre mort

On vend notre espoir En investissant dans le quotidien

> Donnez-moi un crédit Pour un petit extra

Je vendrais bien ma mort Pour rembourser ma vie

Et prendrais pour associé Une femme plein au as

Qui financerait mes déboires Et avant moi en bière

Elle payera ma vie J'achèterai sa mort

Le soufflement du temps, Sur une lande accueillante? Un gouffre malveillant... C'est un temps important!

Que celui de la fuite Que de celle qui se cuite

La douceur froide en herbe Caresse les plantes de pieds Paresse de détente superbe A l'abri des casse-pieds

Que ceux qui vous racontent Qu'une vie dont j'aurais honte

Affrontement atomique D'un système infini Ou tout-droit d'Amériques ? La tranquillité bannie

Que ce qu'on se prendra Qu'un tout petit dégât ...

#### La fac

Je trouve plutôt marrant Qu'on m'est livré à moi Tout juste après neuf mois Et dix-huit ans Depuis je fais du manège Tous les jours dans les parcs Pas très loin de la fac C'est là mon privilège Et quand je serais vieux C'est moi qui fera tourner Les gosses dégénérés Et bientôt dans les cieux On parlera de moi Quelques années encore Pour tout ce qu'avant ma mort J'entreprenais pour toi Puis un jour réunies A jamais nos deux mains Venise en Italie Guideront nos lendemains

Peut-être que les autres Ne savent pas ce que Moi j'apprécie N'ont nulle opinion De ce qui me soucis Et peut-être Qu'à mon tour j'ignore Et sous-estime Leur soif de haine Leur besoin de vengeance

### Ma guise

De toutes mes envies
Qu'elles brillent ou qu'elles m'ennuient
Celle qui guide ma vie
Qui me suit même la nuit
Est d'être son ami
C'est qu'elle soit dans mes jours
Peut être même deux jours
Mais pour un bel amour
Et qu'à la fin du tour
Je tombe de fatigue
Que je meurs à ma guise

# J'suis tout p' tit

J'suis tout p' tit C'qui fait gris J'suis tout p' tit Même dans mon lit

J'aime la pluie J'suis tout p' tit C'qui fait gris Même au soleil

J'ai sommeil, j'ai sommeil

J'suis tout p' tit C'qui fait gris

Mais j'aime une fille, une fille

Elle est toute triste Même avec moi Tous les mois Dans mes bras

On est tout p' tit On est tout triste On est tout triste On est tout triste

A Jacquy

Nous naviguons sans dériver
Vers horizons plus distingués ?...
J'adore notre voyage sans naufrage
Plus qu'une page une œuvre d'art
Tu es la truite qu'on ne prend qu'une fois!
Tu es la loi que je m'applique
Envie de toi mais est-ce permis ?
Je t'ai pourtant mise dans mas vie...
Je t'aime libre et attirée
Je t'aime ivre et excitée
Tu es la cime de ma pensée
Et quand je pense qu'on est enfant
Un fleuve d'amour pour éléphants
Nos proches amis resteront gris

J'adore ta mort A tord encore Oh sort, mon or Mord à l'aurore Et redore mort

Je t'attendais toujours Sur un morceau d'amour Un rocher surplombant La vallée accueillante Ou je te retrouverai

Ta robe était trop large Et quand je te voulais Me gardait tout au large Où je préfère couler

T'emmener là bas Le temps de t'aimer Tant et tout bas J'en ai rêvé

# Cigarette

Douce et légère
Tousse et digère
Ce fumet
De dîner
Déjà consommé
En une consonne
Malsaine
Gêne morne
Et s'écrase
Victorieuse

Écorce sèche
Enveloppe tronc
Et flotte illuminée
De flammes chaudes
Bientôt incandescente
Dans un souffle violent
Dans une délicieuse odeur
Et avec crépitement
Brûle ton cœur
En un confort
Et s'endort
Mort?

De rien d'avance A tous les fous Qui me remercieraient Comme chance Qui eut atteint tous Et s'éparpilleraient

Cadence respective Silence captif Errance parasite

Que rien est impuissance Dans les possibles hauteurs Qui poussent sur le ciel Là où des étoiles dansent Pour draguer nos petites sœurs Et un bon goût de miel

> Cadence respective Silence captif Errance parasite

Le bruit d'aspirateur De son petit moteur Éveille ma sieste A cause de miettes J'en arrive à penser Ne plus acheter de pain Mais cette perspicace Aspirerait les tâches!

### Le saint

Je ne peux pas mieux Faire avec les cieux Ce que vous faites au pieux Merveilleux!

#### Perdu

Excitation teigneuse
Sortie étranglante
De conspiration haineuse
Une petite vie méchante
A qui veut naître un jour
Et qui pourtant échoue
Dans le trou des amours
Perdus

# Le tour de mon jour

Un jour où je croyais mourir
A force de le vouloir
J'eus tout à coup le désir
De continuer mon histoire
Qui était alors film
Dont j'étais le héros
Qui était alors l'hymne
Que je clamais si haut
Depuis chacun de mes jours
Est du plus beau discours
Et comme je ne suis pas sourd
Je vous répond ce tour

11/4/1

# Pour Julie,

D'un historique soir J'ai fais ton cauchemars Tel un pauvre connard Au milieu de ce couloir

J'ai voulu t'embrasser Et cela ne se fait Contre aucun gré Je voudrais te débarrasser

De ce mauvais souvenir

Qui ne devrais pas être Qui changera notre avenir Tu peux m'envoyer paître

J'ai raté cette fête Je m'en veux d'être si bête C'est le mot qui convient Pardonnes-moi bien

> Tranquillement coule la pluie Qui noie pourtant la peau qui luit

Avec vent sans que s'envolent Les pauvres hommes Qui pourtant veulent

Aller toujours plus loin Sur des parcours où on a faim

J'adore cet or qu'est la pluie Je pense alors que tout fleurit J'aimerais encore un vol Mais sans danger grâce à la colle

> Qui me tient ferme Qui me rend terne

Du fond de mon petit nid J'ai parfois froid et puis Reviens la douceur de la pluie

# Alexandra,

J'ai crû que tu portais mon prénom Car tu étais si ressemblante A ma façon, mais élégante A celle qui portera mon nom

Une splendeur envahissante Émanait tout en rond De ta personne et faisait ton Ami inégalable dans son attente

Et je regrette ce faut-bon A cet instant de jalousie géante Toutes mes pensées peu élégantes Envers ce gentil compagnon

J'aime être une personne attirante Mais pour toi j'aimerais être un pont Qui surplombe les horizons Où tu te poses en conquérante

A Virginie 14/4/4

C'est le choix qui désintéresse Suivre la croix ou la presse Chez Calvi ou aux States L'huître est cuite sauf sa perle Et moi qui fait le merle! D'un sentier de rosiers Où des femmes chantaient

Je suis le petit homme Qui croyait en son chemin Et qu'à tourné au rhum Parce qu'il était lointain

Des autres et des bruyères Me contentais de bières Quand le froid repartait Arrivait escarpé

Un sentier de rosiers Où des femmes chantaient

Plus que belles et pourtant C'est la rose qui m'eut En son gentil piquant J'étais encore déçu

Alors je les quittai Pour arrêter la bière Et me remis au rhum Pour mon frileux bonhomme

D'un sentier de rosiers Où des femmes chantaient

#### Peut-être sera-ce toi!

Mon bar est un coffee Où de nombreux voyageurs Viennent s'emplir de shit Et moi comme eux je meurs

Ils ne me parlent qu'à peine Peut être que leur périple Leur donne beaucoup de peine

Héros ou trafiquants ? Qu'importe ils sont errants ! Et moi si sédentaire Dans mon triste repère

Je crois que je leur plaît Mais ils croient que la clé Est dans leur drôle de quête

Prétexte à fuir le possible Ils retournent je ne sais où Ou reviennent un jour Encore moins accessibles

Encore plus étrangers Encore plus envoûtés Mais moins illuminés

Moi je n'aime plus mon bar Je n'aime plus cet endroit J'ai maintenant le droit D'être de ces routards

Pour plus loin un autre coin Qui m'offrira cet être? Pareil à mon émoi

Peut-être sera-ce toi!

J' ai plongé trop longtemps

Trop tôt

Et nagé trop longtemps

Sous l'eau

Il est des fonds qui sont

Superbes

De lumières volubiles

D' herbes

Des mammifères disgracieux

Tout curieux

Mais de sombres espaces glacials

Aussi

Et d'énormes carnassiers

Pressés

Ils te menacent, te pourchassent

Avides

Et du sous univers limpide

Couvert

Je remonte en surface

Pour voir

Pour voir, respirer et parler

De mer

Sur ce Monde énorme

Et ferme

De végétaux et d'animaux

Possibles

Où pourtant tout est agité

Horrible

Et ce son clair d'activité

Qui germe

D'amour de joie de lâcheté

De gain

Un fourmillement élégant

Humain?

Et quelques éléphants

En ferme

Qui me rappellent pourquoi

J'ai plongé

J'ai simplement plongé

Trop tôt

Parce qu'en haut le ciel

Si beau

Me faisait croire qu'en il dévoile

Ses étoiles

Qu'une liberté triomphale

Aboutirait

Dans un espace si léger
Immense
Où tout ce qu'on pense
Est passé
Il n'y a que d'innombrables
Lumières
Toutes abritant de la mer
La terre
Des milliards de façons de vivre
D'aimer
Et quand tout ça c'est bousculé
J'ai basculé
J'ai simplement plongé
Trop jeune
Et maintenant pas assez âgé
Je meurs

novembre 2003

#### Bien fait

Ils ont pourri la nature
De leur humanité
Ils aimaient la vanité
D'un côté si mâture
Qu'ils en sont dégueulasses
Oublient que dans la classe
Il fallait se révolter
Que passaient récoltées
Des tonnes de baffes
Sur les anges des rues
Des vagabonds déçus
Et que d'autres s'esclaffent :
« Bien-fait! »

Y'a qu' le vent qui est pareil
Qui me procure du sommeil
Quand sûr de moi je crève
Au soleil qui s'élève
Et donne aux autres leur chance
De rester dans la cadence
Avant qu'un flic n'arrive
Ou un autre convive
Me rappelle l'humanité
Et toute l'honnêteté
Basée sur le vicieux
De vivre une vie à deux

### Chansonnette de rien (Le Malheurien)

Je sais qui ne se passera rien Parce que j'écoute Boris Vian Voir Boby Lapoint. Euh...je sais mais vlan!

Je sais qu'elle n'existe point Parce que j' m'encroûte risquant Voir quasi à point Euh...je sais mais vlan!

> J'suis un p' tit cri Je crie ma p'tite vie

Je sais qu'il existe un Presse-toutes pourtant Voir blasé certain Euh...je sais mais vlan!

Je sais qu' je serai malheurien Parce que j'aime tout Voir toute putain Euh…je sais mais vlan!

> J'suis un p' tit cri Je crie ma p'tite vie

Et j' m'ennuie et j' mendie et j' maudis Les p'tites filles de Paris Les aimant Voir à point Euh je sais mais vlan

> Je n' suis qu'un p' tit cri Le cri de ma vie

> > 22/3/4

#### **Combat**

Je ne sais pas comme les autres Pourtant si savants Lisant Nietzsche, Marx ou Freud Et maintenant un ou deux autres C'est affreux, je suis content Et j'ai peine dans ma lutte A penser être l'un d'eux Une chute Dans un jeu

Un penseur\_ Un artiste\_ En vapeur\_ Anarchiste Si fatal Si certain Importun et vital

Je ne suis pas comme personne Pourtant tout vivant Croyants Christ, Mac ou pseuds Que maints géants braconnent J'attaque ce jeu, impertinent Et j'aime quand ma lutte A pensées paître leur jeu Une chute Entre nous deux

> Il y a des jours qui sont plus longs Parce qu'ils sont bourrés d'actions Et puis des jours qui sont plus courts Parce qu'on manque un peu d'amour

> > Moi je vis une p'tite vie Soit vide mais sans envie

Il y a des filles qui passent en bas Parce qu'elles savent que je suis là Et des hommes qui savent pas pourquoi Elles ne les regardent pas

> Moi je vis une p'tite vie Je dois vite faire envie

Il y a des fois où je vais dehors Parce que des lois me font du tord Qui visent qu' les artistes aient plus rien Alors je compose des refrains

Moi j' vis une petite vie J'crois qu' vivre c'est avoir envie J'aimais qu'elle soit fragile
Mais elle était habile
Et elle m'aimait agile
Pourtant dans mon asile
Avec d'autres débiles
Et nous étions dix-mille
A vouloir être sa bille
Misée pour une vie d' quille
Et d'amour myrtille
De détours qui brillent
De vautours hybrides
Pourtant elle s'est enfuie
Entre deux belles nuits
Et nous sommes tous partis

18/3/4

Maintenant que le temps manque Ou que tout soit terminé Où le naturel est en attente Fin et fainéant ; coi et tout miné J'attends aussi, quoi de bizarre?

#### Je suis de retour

Si loin de chez moi je suis de retour Au soin de mes bras je suis mon amour Après tout ce tumulte, la moitié de ma vie

J'ai tant médité sans accepter son devis Qui vaut que l'on paye de soi-même Et pour continuer d'aimer ceux qu'on aime

Je suis de retour tel je fus un jour

Tout heureux d'être, de méconnaître La méthode du gain, toujours malsain A l'approche pourtant de bien tous les mettre!

Songeant à Messrine ou Saco et Vanzetti Sergents de la vérité comme elle craint Et nous fait rêver bien sûr d'Anarchie...

### La nostalgie des gueules

Il y a des jours plus durs que d'autres Parfois l'amour, parfois j' me vautre Ce qui est sûr c'est qu' l'interphone Ne sonnera pas plus qu' le téléphone Et tous ceux que je ne verrai pas Qui m'auraient plus en tous les cas Et moi suis-je si détestable Pour dîner seul à ma table? Et tout à coup je pense au reste Dans le passé que je déteste Parce qu'il me fait être seul Un jour où j'aimerais tant de gueules

#### 20/4/4

#### L'amour de l'anarchiste

J'ai froid chez moi En manque de ce que je ne connais pas A cause des lois Qui flanquent ceux qu'ils ne connaissent pas Loin de chez eux, près de ce que je veux Loin de chez moi Trop doux comme le lilas et trop heureux J'ai chaud chez eux où souffle un vent sérieux D'exploitation de moi Où tout ce qui vaincra sera mon jeu Drôle de cas J'ai revu, ré-entendu de vieux complices Je bois du Coca D'autres en snifent, ont cru leurs vices Et je m'éloigne Me soigne mal et m'enivre De tout ce qui m'apaise et blâme En larmes, je crame Des monceaux de chanvre indien Dans des vêtements miteux en compagnie d'oiseaux Tout aussi chatoyants Et dans un milieu accueillant D'une liberté volée et si bien profitée De souvenirs les pires Et jamais sans soupire Je courtise l'avenir, conquérant du passé Et j'aime à tout bout de chants

Cette vie de vagabond Où tout sent si bon Qu'une maladie ou un soucis En mélodie se remercie De contacts si élogieux envers soit A ceux qu'on offre en dieu de vers là Et tous les liens de rien des jours Que j'ai bousculé et raccommodé Dans mes amours De pardonner, de réparer Re-consommé Et critiqué, amélioré Re-consumé Haï et respecté comme il se doit Loin des lois Que je bannis depuis mon nid Tout système, ordre établi, démocratie Doctrines religieuses Je les conchie et leur dédie Ces insultes élogieuses En poète Et ne respecte que l'Homme Tout en chacun en somme Pour le parcours de cette Terre Père!

25/4/4

# Mon rintintin

Je me souviens bien Ce jour si loin Où j'étais si certain D'être très près du bain Du moule și lointain Encore demain Où l'on est serein Et qu'au milieu du chemin (...) Je me souviens du mien Comme de quelqu'un Qui ne partait de rien Et qui courut certain Sans doute plus malin Vers un pire déclin Peut-être trop saint (Même sans chien) Ou sans tenir de main (Seul et commun) C'est mon rintintin Mon petit chemin...

Un jour
A la mer
Il y eut un homme
Qui savait tant de la terre
Et tant il était sincère
Et sans jamais croquer la pomme
Il sut que la suite même salée
Serait sucrée sur des flots emballés
Aux vents de son gré en peine
Et de croire à choir aux sirènes
Et puis qu'un autre jour
Où s'envolent goélands
Tournent les courants
Reviendrait un enfant
Prêt

(A Renaud!)

Pays celte Icône libertaire Par terre, sans alerte Ne propose que la mer

Un repas, un frelon Une bigouden lesbienne Bigoudis aux étalons Allemands, Anglais en graines

Et nous qu'on est d'où ? On s'en fout d' partout!

Le nucléaire éclaire Il reste encore à plaire Quelques bruns de bruyère Et du pâté de cerf

Deux normands tout cons Feu dormant, coulons Mensonges en songes En chaleureuse éponge

Et nous qu'est-qu'on veut ? On a juste un p' tit creux! En attendant l'ami
Je prétends être artiste
Et je m'étends sur ma vie...
Un ami achète pour son futur gosse
Un petit pull sans négoce
Sa femme l'attend depuis trois mois
Le vague à l'âme et plus pour moi
Je vois les gens que j'aime se mordre
Et ce que je haïs me tordre
Des crampes et des soucis me gâtent
Sans parler de mon pull qui me gratte( ...!)
Je préfèrerais être à sa place
Je préfèrerais être à ma place

Je préfère soupirer sans cesse
Que de venger mon cœur qu'on blesse
Des vieux couples parcourent les lieux
Et les jeunes essaient de travailler
On jeûne, on pense et on s' fait chier
J'espère un jour être vieux
On ne peux rien faire contre la pensée des gens
L'ami s'excite avec des cartes postales, content
Les remarques des autres m'agacent
Y'a rien qui m'intéresse plus qu'autre chose
Comme dit ma sœur ; « c'est des limaces !»
Et mon pote continu sa prose

Chaque fois au moment de fuir, je me trouve bien Pourtant jamais je ne pars et m'en trouve mal Je ne crois pas divaguer, loin du pur, du saint Pourtant je m'en vais chaloupant, le cœur sale

Moi-même je ne comprends et je suis à cran Mon cerveau si grand, n'est pas très conquérant Analyser l'horrible fait naître un poète Que d'arnaques malhabiles on maltraite en fête

Et à tous les échelons mon sang rancit de coups Force qu'à tout moustique je serai indigérable Et quand le plus long taon sera vu galopant à cheval On pensera en même temps : où est passé le fou?

CASABLANCA, juillet 2004

Elle venait, elle parlait, elle fumait Je la voyais me regarder... Et puis fuyait...Et puis fumait

Moi je cherchais, ne f' sais qu' chercher A prolonger cette amitié! Amidonnée dans des fantasmes réciproques?

Et dans nos masques, est-c' qu'on se moque'?

De nos efforts à jouer si fort..!

Quand nos cœurs rêvent' de s'entre-'mordre'.

La mort est dans nos gênes et non dans l'oxygène Et le refus du temps dans nos peines nous saigne' A nous tenir entre-fumés, regards croisés

On s'aime d'amitié et de fumée

Je n'ai que ce frisson quand je pense au passé Je n'ai que ce frisson quand je n' veux pas pleurer Frisson de reconnaissance envers mes idées Envers mon vécu et pourquoi pas le rater!

> Je ne sais pas comment Elle ne me regrette pas Si je pouvais comprendre Je n'en serais pas là

On s'aimait tendrement Nous unissions nos sens J'étais idiot je pense Elle me croyait marrant

Car je voulais attendre Et elle voulait m'entendre Sur ce que savent les gens Qui n'ont jamais d'argent

Non! Je rigole! Mais par contre Frivole à toute rencontre Je l'oublie à l'encontre D'une foutue crampe d'escompte!

# Le manque d'amour monotone

On glande ou on flambe Déchets de rêves, d'illusions Elle venait en vision Entre deux vents de brèves tourmentes

Car nous étions les seuls Qui voulions faire la gueule

En fracas d'idioties, des révélations En fracas de révolutions consenties Il partait en vision De part et d'autre une longue flânerie

Car nous n'étions jamais Que d'autres pions camés

Et de fierté tant reprochée Rien a permis de se rapprocher Qu'un croc de joie dans l'amitié

Car nous n'étions que des hommes En manque d'amour monotone 12/8/4

> Le cœur qui bat En arpentant cette rue Où de vieux rats Disent qu'ils n'ont rien bu

Une enseigne repeinte Luit, et claquent contre la vitre Des bagues de doigts de saintes Bouches, seins et yeux m'invitent

J'entre, déjà elle me roucoule Des histoire de sous, de coupe Même si j'ai l'air cool Faut pas me mettre le corde au coup!

> Elle a raison dans le fond! Et pour mon porte-feuille Si on est mieux au fond C'est moi qui bande à l'œil!

Enfin ce petit joint
Nous contemple en son coin
De cendar plus loin
Qui sait si je l'ai rejoint?

# La météorologie des faits

En un printemps déjà présent Le vent est froid presque grinçant De ce qui craint de sous les toits Et le souffle en train le soir

Depuis les gares toutes en alerte Aux places, aux routes, aux salles' des fêtes Qui diffusent les rassemblements Encor dans les appartements

Ce cri de tonnerre de l'époque Où le Monde moderne se moque En un business d'informations De l'histoire, de messes et de pions

Qui comme de fait commettent des crimes Ça leur prouve qu'ils sont fait pour suivre Les cyclones en anti-syndrome Symptômes d'une maladie d'hormones

Pourtant un rayon de soleil Montrant un bastion de merveilles S'efforce d'apparaître en force A la fin aux fenêtres amorphes

Me prouve que je voyais en mal Ce trouble qui n'est pas si mal Un gâchis de vies et de joie Pour qu'à chaque nuit l'on croit

Nos cauchemars n'être que névroses Notre chemin sera tout rose Apprécier cette fleur bleu Remercier ce chanteur courageux

Et puis rester couvert tout de même A l'approche d'un vert été qui sème Son espoir en chaleur et sans labeurs Qu'on se recouvre en automne de bonheur

12/5/4, après le journal du soir

### L'impossible maîtresse

Elle est celle qui luit dans mes rêves sans pluie Elle me joue de la lyre même sans être musicienne Elle apparaît sereine là où je meurs solitaire Et se plaît à me voir dans le noir des nuits

Elle est douce, invincible et me couvre de peine Si par malheur idiot, je m'étouffe de joie Elle est là quand toi, on ne sait pas où tu vas Elle s'en va quand t'arrive sans jamais un brin de haine

Quand je suis sûr de moi se blottie innocente Elle me remet debout quand je tombe sous les lois Elle se met à genoux sur la tombe de ma mère Elle remet à leur place les gens qui me tourmentent

> Qu'elle soit réelle ou pas En tout cas ne t'en fais pas Puisque toi non plus tu n'existes pas!

> > 20/7/4

Elle était individualiste Comme son corps portait sa peau Juste en or par modestie naturaliste Dans un pays qui a peur de l'eau

Elle était belle sans être grande Comme sa culture était illogique Par volonté de plaire sans élégance Quand d'autres déplaisent aux Amériques

Et moi qu'aurais-je pu faire? Avec ma gueule bâtarde, amère A part briser en elle ces vers...

#### L'enfant doux

Un enfant doux est né un jour Dans une famille unie d'amour Il a crié, il s'est délié D'une volonté oubliée

Une famille unie contre tout Dans un Monde qui inverse tout Elle a crié, elle s'est déliée D'une volonté d'oublier

Un Monde uni contre rien
Dans un Univers qui manque au gamin
Il était muet, il s'est allié
D'une volonté rappelée

A l'homme sévère aujourd'hui Qui ne fait que regretter depuis

POEME inspiré du groupe « LA TORDUE »

### La complainte des apparences

Elle était blonde effacée
Et semblait rêver éveillée
Femme de l'an deux mille
Endiablée et naïve
Parfois sourit puis grimace
Parce qu'un gars l'agace
D'un regard poétique
Quel drôle de type!
Fragile instant parisien
A qui tout bonheur revient
Même à demi partagé
J'aime sa peur du danger...
Avec son envie d'être gentille
De m'ignorer, habile
Je suis décoloré!

# Et si c'était pire...

Je voulais juste lui dire je t'aime Un mot injuste puisqu'il promet Et quand bien même il n'est pas vrai Et puis il suce même les regrets De l'avoir dit ou bien mentit Prémédité – Trop bien lancé

Mais pour moi c'était un totem Un rêve de prince, de poète Pour moi lui dire « je t'aime » Voulait dire fête mais à vrai dire Je suis martyr ou vraiment bête Car à sa tête c'était malsain

Même pas succin

A qui le redire ? Et si c'était pire ?

A laquelle dois-je faire A laquelle dois-je dire A laquelle dois-je plaire Et parfois taire Ce discours sincère Quelque fois mentir En disant mes secrets En comptant mes talents Être présent et discret Tendre, meneur, rassurant Cœur d'une ogresse galante Être à laquelle sa viande Et sa victime d'états-d'âme A laquelle de ces dames A laquelle de ces filles A laquelle de ces femmes Dois-je dévouer toutes mes rîmes? Fac de Nanterre, (2002) Voilà que je m'attaque Doucement avec trac A chantonner en vrac Mes poèmes patraques

J'en viendrais jusqu'à dire Que mille de mes soupires Sont pour mes désirs Échoués sur la rive

Rive n'est pas garage Elle est pour les naufrages De rêveurs en voyage A tous les paysages

J'aimerais encore pouvoir Plus que d'un long devoir Devoir à grand couloir Et bientôt même tantôt M'y choir

J'aurai essayé de vous dire A la fin de ceci Pour l'instant je veux rire Du refrain que cela

Je commence c'est dit Je suis un drôle de cas Y'a pas une pharmacie Qui ait le remède exact

Alors avec mes tics J'improvise une attaque Alors avec mes briques Je me fais une baraque

N'importe où et partout Qu'importe saoul et content J'implore et je pleure surtout Tout ce qui m'attend...

Tout, tout le temps

Création vaine
Ce qui coule dans mes veines
Me donne la force pourtant
Avec le printemps

Et mille fois je dois avouer Que je ne suis pas voué A créer des rîmes Du haut de belles cimes

Oui il est bien l'heure De mettre un peu de beurre Dans ma friture Dans mon écriture

Comme je les aime Quand bien même Ils font mon chagrin Mon fardeau sur les reins

De toutes mes déceptions J'avais pris cette option Spéciale pour le diable Déjà dans mon cartable

Alors merci l'école Surtout pour les tubes de colle Parce que le reste était piment Comme les profs à tout moment

### Désespérance

Il voulait calculer son Q.I. Qui coulait immaculé dans le passé Il se dit qu'il suffisait de penser Qu'il n'y avait pas d'intelligence dans la vie

On paye de soit-même avant tout Jusqu'à se racheter une conduite Avec les restes qui nous entourent Et se lancer dans une nouvelle fuite

Moi j'ai récupéré mes tâches perdues Les ai réabsorbé toutes confondues Je pars et reste le long de l'histoire Un esprit blanc recouvert de noir

Peut-être seul et méchant Mais bien vivant avec ma gueule

Je calculerai mon Q.I. Pourvu qu'un jour ce soit gratuit Et je dirai sans un cri A quoi me sert-il en oligarchie?

19/8/4

Je ne pensais pas être si nul, ou si complètement laid! Moi qui croyais avoir mal au cœur sur cette mer agitée Qu'est-ce qu'elle va foutre en France cette mal élevée?!

Je me lamente, je sais, comme tout homme il me manque la clé...
Il fallait lui parler en français...Mais moi je ne l'aurais pas cassé
Moi qui connais la vie je ne pèse pas à vue...
Moi qui perd de la vue, je gagne sans ennemi!

Finalement je la vis rejoindre ses complices ou juste de la famille Quand moi seul et fort je ré-affrontais mes terres! Je compris en passant qu'elle était nulle et laide, peu sincère Et à tout jamais je m'aime et ma peine, mon cœur brille

10/10/4

Une émission d'informations hautement informative M'apprend à mon téléviseur des évènements interactifs : Des éléments introspecteurs des leurs ont été fait captifs Tandis qu' une reporter sublime à l'endroit en question s'active

Et tout à coup un son d'avion couvre son ton d'affirmation Je me dit « zut », la belle est en danger, « flûte » pour l'information

Mais en fait c'est au-dessus de ma tête où je suis censé être bien Qu'un engin de commerce fait son business serein Dans ce genre de concept il faut se demander combien Entre consensus du lucre et fléau d'idéaux coûtent des humains

(A Didier et Georges!)

Je ne sais pas le temps Combien psychoter sur le champ des choses Troublé d'écouter des sens S'adresser aux rêves presque sans s'y prendre Leur semblant décor pousse et se flétrit Dans un tri morose Avec un cri tendre Flanqué des rebrousses qui font un vent doux Et pourtant au fond S'affole tout un dogme de sciences vaudou Des jets de tourmente m'en passent à l'esprit Puis dans un mépris Ils deviennent de l'encre contre l'incompris Ne blessent désormais Qu'une fresque damnée Sue ou ignorée, à l'épreuve d'ennemis De l'œuvre d'aimer

A la douceur du froid Et dans des couleurs claires Le monde calme, étroit Fourni encore de l'air On m'emploie un instant Je sens les gens contents Mais vite le ton chauffe Et dans les mêmes étoffes L'avenir semble sévère Qu'il vente ou qu'il soleille Jusqu'au prochain hiver On contera les merveilles Qu'entre cent vingt problèmes Un aspect de bonne crème Avant le retour gris et morne Avant, quand il faudrait qu'on dorme (Vernon, 27)

#### Rien

Encore un jour pour rien/Dans une vie qui sert à rien/Sans même retour au bien/Pas de besoin et rien qui tient/Rien qui ne vient que de pauvres miens/Tout une victoire dans un gros lien/Une jeunesse qui meurt d'un rien/De rien à rien, de rien en rien/Il n'y a rien/Rien avant, rien pendant et rien après/Ou des prisons ou des gardiens/Parfois un chien/Mais sinon rien, rien de rien.

Les écrivains s'organisent L'un d'entre eux, loin longtemps S'éprit d'un écrin dangereux

Renfermant dans la brise Le réconfort comme printemps Comme un lecteur heureux!

De jeunes lapins tiraillent Sur ce que permettent De vieux canards miraculés

Moi je ne cours, ne piaille Loin d'un bazar immaculé Je l'affronte, honnête

Bécon Les Bruyères, le 16 octobre 2004

### Pascale,

Elle est grande et belle
Elle flambe ma chandelle
Fine et élégante
Mine de savante
Qui sait me toucher
Qui sait me quitter
Sa peau de velours
Me cache bien des tours
Elle est immortelle
Dans ma p'tite cervelle
Je l'adore garce
Garce et contrariante
Mais toute confiante
Pour lui jouer des farces!

NEW YORK 25/07/05

### La violence de la beauté

Sous une peau lisse et chaude
Au formes rondes et douces
Un regard noir me repousse
Des cuisses élancées, des genoux tout ronds
Des mollets racés, déjà m'échafaudent
Sur des aiguilles comme des éperons
Telle une anguille, fonce loin de mon hameçon
Me laisse des soupçons
De cœur émietté, de bile, de nausée
Peuvent-elle penser?
Peut-on les lécher?
(San Francisco)

Il est venu, il a tout vu Mais y avait rien à vaincre Sur cette terre où des indiens Dansent, dansent pour quelques gusses

Y avait des paumés, des blacks camés
Et des chevrolets
Y avait des salopes, des pauvres cloportes
Et des porshes!

Il est v'nu avec sa tente, son duvet Il les a planter dans... Une poubelle Dans une ville si haute où les nuages flottent Autour, des tours, des tours et des bottes

Y avait des shootés, des pauvres affamés Et des hamburgers Y avait des obèses, des fontaines de Dr Peppers Et des Hiltons où crécher

#### **SIDA**

Les choses ont une taille parce qu'elles ont un effet Et ces putains de préservatifs... qui glissent Sournoisement C'est l'amour qui n'a pas de taille, ni de contour, Il ne peut pas s'emballer, ne peut pas se cacher Honnêtement Ce que tu regrettes c'est ce que t'as tant voulu Si tôt que t'as mordu, le jour où la roue tourna Précipitamment Aimes ce sort qui t'apporta, l'effet de récompense Peut-être volé, surement hérétique, athée Joyeusement Et si ce poème n'a pas de rimes, il cherche Comme toi la voie de la paix, des pauvres damnés Justement (L.A., U.S.A) Mon amour est terminé aujourd'hui Et plus jamais je n'aimerai Car comme dit Brel; une femme jamais N'aimera guère plus haut qu'un puis

Et c'est entre hommes malheureusement Que vous verrez la plus belle œuvre D'épanchements et d'ébats qui ne meurent Des idylles de paix d'amants

Moi aux compagnes qui n'offrent qu'un corps Des putains je ferai affaire Elles sont à l'homme le plus franc port De tendresses en retour sincères 21/08/05

Une petite vie écœurante Flippe et fuit à 230 Entre mille joints Et deux frangines

Entre le soin De la médecine Et rien qui tient Rien qui ne vient

L'abandon de tout courage Me laisse avec ma rage

Me force d'écrire
Dans un petit fou rire
Lorsque revient
Ce que je deviens
Les membres fragiles
Manquent d'un asile
Reste l'effet
D'être un peu gonflé
Et pendant quatre jours
Survivre sourd
Alors dans le rôle
De grand second rôle
Dans Vaurien lâche Paumé

### Le débile profond

Je rentrerai chez moi En construisant un vaisseau Je rentrerai chez moi Loin de ce fardeau Sans plus être débile profond

Je vais construire un vaisseau Pour rentrer chez moi Je vais rentrer chez moi Pour fuir ce fardeau Tout mon peuple me consolera

De cette vieille boule là

# Le cloporte

Qu'est ce qu'on doit dire au délaissement ?

Que répondre au désintérêt ?

Quand celle qui vous disait qu'à jamais...

Vos vies seraient unies sans autres croisements,

Vous affable d'un « bon, j'vais m'coucher, bonne nuit! »

Après cinq' minutes' de conversation consenties'

Et qu'elle prétend maintenant être partagée

Après avoir juré fidélité

Aucune' n'est à l'abri d'être une salope!

Et à ce jeu suis-je le cloporte?

Qui les collectionne, les supporte

C'est injuste comme d'habitude

Mais ca semble être une coutume

J'aimais être ton otâge quand tu me traitais en intime... Je hais être ta victime quand tu me traînes dans l'ombrage!

J'ai mis à l'écart cette petite bête
Et je me demande si quelqu'un à part elle
Aurait vécu avec moi!
En plus elle était discrète, douce, pas
Comme un gars!
J'aurai plus jamais d'amis à cause d'elle
C'était l'genre de p'tite mouche
Qui te lorgne dans ta douche
Qu'est pas loin de tes yeux quand tu peux pas faire
Autre part que sur les waters!
Elle était signe' de mort et je l'aime pour ca
Me voilà dans de beaux draps!

Il est bien tard et je pleure à regret
Aujourd'hui mercredi, moi j'ai vingt-cinq ans
Personne n'a compris qui j'étais à peu près
Il est sept heure' je vous dis et je suis un enfant
Eloigné par mégarde' de ce que j'aurais du
Prisonnier je me garde sans un due
D'autres savent ce qu'ils sont, ce qu'ils font
Moi je savais tout sauf ces détails de moi
Alors je me demande' : suis-je' moins bien que je crois?
Et j' me réponds : personne' peut voir, c'est moi l'horizon

Je pleure au réveil dans un lointain bordel Sa châleur, sa mine, dans une autre vie à tord J'ai si froid, suis si propre et personne m'endore Elle me réconforte alors dans un p'tit rire' mortel

Sa douceur et son tact, j'en avais besoin Sa couleur, son impacte me faisaient du bien

Je ne comprendrai jamais pourquoi je suis si seul Moi qui trempais damné et courtoîs dans les mondes Toutes femmes à mon bras et ma voix qui gronde Est-elle bien au moins si loin de ma gueule?

Je suis gai en automne par la pluie et le vent Epuisé, monotone car l'hiver sera vif et moi lent

J'ai compris depuis peu l'impacte de mon passé Mais apris plus que humble à tenir à l'avenir Et la force qui tarie si vite refleurie camée Comme le temps semble fort et à la fois périre

Je suis vieux mes atomes, ne construit que des rêves J'aimerais mieux être comme en étuit, ça m'énerve Loin des admirables destins Et tout autant d'une belle fuite Par un dimanche sans festin Pas même un lendemain de cuite

Aux soins de ma mélancolie Et puis surtout de Karl Löwith Je pense aussi à Emilie Perdue à cause du cannabis

Trop sérieux pour être politique Et pas assez pour être gangstère Flic, magistra ou militaire Je regrette n'être pas scientifique

Est ce quartier toujours trop vieux Dans la campagne je serais mieux

Moi écrivant de la poésie commerciale! Croirais-je en l'avenir idéal ? De la pensée unique inter-spaciale...

Etre amoureux une prochaine fois Pour être heureux m'entraîne de joie Tout en pensant encore à toi Mais je m'énerve seul et exclu Que je ne serve jamais plus Humble et râté en plus!

> Tu vois j'attends pour toi Où je ne suis pas obligé Quelques grandioses plaçes Aux pires cyniques objets Je traîne ces endroits En penssant à toi Je regrette en ces gens D'êtres si peu complaisants Et je manque ma vie En t'ayant pour soucis Que je te croise si jouasse Tranquille à déjeuner En compagnie de ceux Que j'entends qui crouassent Ou bavent pour tes yeux Moi je les veux crevés Pour flirt aventurier Avec un p'tit guerrier Toute une vie qui rit

> > Llandudno, nord du Pays de Galle, été 2003

Planté dans un décor à Etretat... La mer déborde tout juste sous tes pas, La seule qui m'endort au moment où il faudra...

> Un matin tu te réveilles et tu t'aperçois Que malgré le soleil tes amis sont des rats

Que les français sont pauvres et que tu en es un Qu'à partir au States certains réhaussent l'euro

Qu'à partir de chacun on en fait plus tout seul Un matin tu te réveilles et repenses à la veille A cette nouvelle nana qui aurait déplu à ta mère

J'en ai marre d'apparaître dans des endroits qui me font étrangère Marre de reconnaître n'avoir pas de projets D'avoir abandonné le droit et le trapèze

T'as beau être intelligent si ton milieu est trop loin Comme si parmis les gens, tu ferais mieux d'être crétin Car ceux qui vont loin sont des orphelins...

Entre tractions et cadillacs Cancre attractif et vieux piaf Mes rêves étaient de vivre à part Une fraction de paix aggarde Flîrter avec tous les regards Voir que ma vie soit bizarre Mais heurtant mon mièvre caffard J'auto-adhère à tant de diables

> De réconfort égoïste par rapport aux catastrophes Je tente de rebâtir des efforts moins amorphes Car j'étais ce martyre de mes torts, de mes étoffes

Et elle qui a chanté dans mon coeur cette nuit Elle ne pouvait pas faire de ma vie le seul fruit

Alors je vais m'attacher à reconstruire un élan Je vais être de nouveau celui qui croit en lui Celui qui n'a jamais besoin de résolutions au nouvel an Tant sa vie d'exception le porte en avant

Et lorsque l'année prochaine s'achèvera On ne saura jamais que j'eu cette trève là On dira de ma vie qu'elle est celle d'un génie Que je saute de mâlice en géniales manies Un instant une vie est admirable Il n'y a pas un seul coupable Et dans ce mélange d'innocents Pas le moindre singe agaçant Mais un jour une mauvaise grimaçe D'un convive qui se laçe Attise un sombre nuage noir Qui passait non loin dans l'espoir De mettre à l'épreuve ces chanceux Et ils deviennent tous peu à peu Encore pires que tous les coupables Parce qu'ils n'avaient pas admis fâble!

De la fenêtre de mon hôpital
Je vois des champs, de la forêt
Et même les pétales
Que le vent arrache tout dorés
Ma fenêtre est bloquée
Parce que j'ai débloqué
Je suis comme détennu
Alors que toute ma vie
J'étais déjà devenu
Une victime

Mes soeurs ennemies

Elle fleurit en mon coeur Un automne sur deux Pour fâner l'an d'après Et douze mois de bonheur

Elle est clone de sa soeur Plante de joie et regrets Epanouie malheureuse Et douze mois de malheurs

Bonheur d'une salle de bain et d'un lit de célibat

A nouveau seul Et pour mes oeuvres

Plus une pieuvre Qui m'engueule Me crache de l'encre Me fait mal au ventre Plait à la glace Ou à mon lit

> Sans un conflit Pour la place!

Je suis né dans un beau couffin voilé Qui m'a offert des bras ailés Me portent dans des sortes d'airs aimés D'espoirs construits de rêves imaginaires Je suis prisonnier d'une vie inachevée Qui coule dans d'autres fleuves cachés M'adore de mes désirs emportés Des départs, des retards animés Je m'endords où le ciel est étoilé Où j'arrive le monde m'a appellé Pour fêter la gloire de mes succés Avec les meilleurs du moment branchés J'en pleure avec ceux qui m'ont élevé Recommence au réveil immaculé Dans des projets encore plus exaltés Pour rester l'héroïne du plancher Je mourrai dans un cercueil voilé

> Un goût de sang émane de ma gorge J'ai refumé absent, en pomme de sucre d'orge Une douceur agressive me réconforte M'accompagne dans mon fardeau Pourtant je sais que c'est moche Qu'il m'achèvera trop tôt Et je tousse et m'étrangle Au moment doux, étrange Ou se consumme ma joie Me maintient dans une soie Ivre, endormi, satisfait Sûr, attentif et défait Je languis et pâlis La langue sèche, et ébloui Le goût de la fuite amère Déjà affamé, l'estomac qui me sert

# Les draps

Je n'ai pas changé les draps Ils m'effleurent de ta présence Dégageaient de ta douceur Somnolence avec toi d'l'odorat... Il existe tout un Monde
Où les fumeurs sont biens
Il existe dans leur Monde
Toutes les humeurs de rien
Loin des autres batailles
De tous les intérêts
Même qu'ils seraient prêts
A vivre sans compagne

Juste dans leur Monde Où seuls ils sont biens Personne qui les retient Dans un contexte immonde

Il existe dans mon Monde
Un recueil gamin
Un accueil félin
Où seul je creuse ma tombe
Loin de vos humeurs forçées
Les fumeurs émencipent leur déçé

En entrant dans l'Intérim
On me demande mon métier
A vingt-trois ans je m'estime
Apprenti philosophe méfié
Des motivations : un millier
Mais mon rêves, des millions!
Et une femme, même la dame
De l'agence! Attention,
Quelle prise en main!
A mon âge...et mes mains
Bien trop sages me confinent
De papier, de crayons, une rîme
En mon nom : la déprime

C'est effroyable, d'autres sont plus minables
D'autres sont mieux, moi je m'affable'
J'ai essayé d'écrire' des centaines de fois
Sans m'agayer soupire, en mondaine crise de foie
Je comprends, m'inspire des vies
Il faut entendre un village
Pour comprendre une ville
Une fois les gens chez eux, ils deviennent vils
On a bien essayé les couples engagés;
Etaient dégagés, en passage'
Sans convaincre' ni changer d'avis...

#### Cécilia

Quand au levé du jour par des ondes satellites Tu m'élèves d'amour de l'ombre nostalgique M'offrant l'envers du Monde en plus de ton sourire

Quand l'enfer nu affronte l'afflux de nos fou-rires Au delà des étoiles dans des Mondes parallèles Où au delà des voiles ta voix encore m'appelle

Je t'attends mon amour en cherchant quelques mots Qui te chanteraient tous mes fantasmes paranormaux

Quand tes soupires me soufflent ton envie de me tuer A la fin d'un câlin, si t'entends mon briquet Me disputes un p'tit peu et me donne un chewing-gum

Quand dans la salle sombre d'un cinéma forum Tu massacres mon bras à cause d'un Jocker Qui attaque Batman, ca commencait à m'plaire!

Je t'attends mon amour en cherchant quelques mots Qui te chanteraient tous mes fantasmes paranormaux

Quand il me reste içi le souvenir des balades Des morceaux de Keane et tes Pringles king size Dix mille giga-octets de débats en mémoire

Quand à travers le monde je te vois t'émouvoir Et le soir tombant te contemple à travers ta cam Rêve de toi jusqu'à demain et remets ma cam...

Poème inspiré de sentiments numériques révisés (album 12) de THIEFAINE

Entrée par une drôle de fenêtre Elle vit presque sous ma couette Elle me frôle de tats de textes

J'suis dans sa chambre avec ses robes Dans nos correspondances j'entends son bol Sa voix raisonne et me dérobe

> A ma vieille vie solitaire M'éveille et m'ensommeille à plaire Tout ne tourne plus qu'autour d'elle

De rendez-vous en messages Elle compose tous mes paysages Et rends mes jours si agréables

Je l'aime et j'en fais un poème

La victime de Cupidon (ou lettre de plainte à une dame pipi)

Je suis le plus malheureux des amoureux Car même à Cupidon il faut une victime Il lui faut me tenir éloigné des filles

Qu'elles m'achèvent dans tous leurs yeux

Je suis l'élu teigneux des malchanceux De non droit à l'esquisse sublime Et peux retourner jouer aux billes

Qu'imaginer un Monde en quatre dimenssions Où les femmes m'aimeraient Mais il faut même payer pour aller pisser!

Sur ce Monde où les saintes n'aiment les Apolons..!

#### Le sculteur

Mon vieux bloc de granit
Je te sculte et tu t'attendris
Dans des vêtements gris
Je te sculte et tu t'arrondis
Le regard étourdi
Toi qui semblais si solide
Ton rose sait se faire tendre

Deviens une femme aux cheveux cendres

Et la mine timide
Vieille pierre du passé
Je te sculte et te fais
Naître aux formes de fée
Je te sculte à mon gré
Loin des briseurs de grès (de gré!)
Avec le plaisir de casser

## Mon cauchemar

Elles viennent me narguer dans le fond de mes trous Comme s'il ne suffisait pas quand elles t'enterrent De t'envahir d'une solitude ingratte et adhésive Elles t'escortent' d'un p'tit rire satisfait de ta dérive Préfèrent s'offrir à l'autre' qui les donnera à un gourou Et passent le mot à toute mignone de t'être amer Sures ainsi que le vilain, le trop précoce, demeure L'Emblème de leur dédain, leur féroce candeur Celui qui de drogue' douce' ne trouvera que refuge Mais obligé en artiste' de les avoir pour muses!

#### Fantasme

Mon p'tit pôt à tabac T'es plus sotte' que ta fille' Sous ta douce' peau usée Tu t'épiles, te maquilles Sur des talons trop faits Comme' tes formes et tes bas Et tu fumes et t'allumes Ma p'tite fleur du bitùme Ta peau grasse' de balaine Pleine de rouge à lèvre' M'ennivre et m'attire Moi le morveux d' vingt piges' Toi qui sembles si proche' Dans un amour sérieux' Tu m'inspires l'acquis Quelque chose d'exquis Quand tu me décroches Un espoir de tes yeux D'être le bien heureux Oui profitte de toi Qui te comble de joie Te rassure de muscles' Mais ne jouent' qu'de la flûte'!

Récidive d'impertinance (et ignorance de l'art retardateur)

Dans la vie des conseils parallèles
Poudre d'argent moud du travail
Des oeuvres de bon augure et d'économies
Incitent en plus de mon départ démis
Non c'est flux d'agrumes ou d'esclavages
Qui nous manquent
En plus de scientifiques plus que d'artistes
Qui dans la frustration entendent l'impertinance
De ma récidive

Un conseil de non-participation victorieuse

janvier 2006

#### Sonia

Je préfère être triste que déçu
Fumer un joint avec une pute
A celle qui me dit de sourire
Moi je préfère un bon fou-rire
Alimenté de mes délires
Celui qui m'a le plus marqué
Je parle de Dieu évidemment
Rencontré au fonds d'un H.P.!
Ils m'expliquait les éléments
M'a flanqué six/zéro au tennis
C'est vrai qu'avec l'olanzapine
J'y voyais trouble mais pourtant clair

On est à l'heure du nucléaire Des O.G.M. et du clonage Et moi à la fleur de l'âge Déjà butiné jusqu'au cœur Elle qui m'a dit que dans ma tête Personne n'avait planté de drapeau Elle qui m'écrivit un jardin Où j'étais le chat bien malin Un soleil, des fleurs en brocs Je l'ai ignoré dédaigneux Comme toutes ces garces m'eurent affreux Toutes plus belles et cruelles Je les aimais sans leur cervelle Sinon il n'y aurait pas de poèmes! Mais l'amour de nous deux poètes Tes peintures et nos droles de têtes J'aurais voulu qu'elle est raison La prendre et franchir tous les murs Et aimer la vie la plus pure Qui m'est proscrite depuis Sonia Je te cherche, demeure pariah A travers cette foule de cons

Quand tu entendras ce poème
A la radio, sur la F.M.
Ou le lira dans les journaux
Sur les panneaux dans le métro
A la télé, dans les cafés
Enfin partout où j' l'ai collé
Téléphone à la météo
Ils te diront où est le cyclone
L'ouragan, la tempête de larmes
Que de regrets un être clone
Les bris d'espoir que ton charme
Me pardonne et me laisse l'aimer

## Univers gâché?

Je pense à un tel gâchis D'idées de matériel enrichi Aux pluvalues et loisirs En sursis si la nature' moisir Champignonnée en délicieuse' vie Tombe drue', faisant mer, sel Qui au sucre des champs et de vits (argo) Font obèses et femmes belles' En passage?... Ou parfait ouvrage'... Inachevable et sensible' Que de Bibles au palpable On adore convaincu Tout ce fric et tous ces jolis culs Et pourvu qu'il survive Entre la lutte et la chasse Un petit peu dans la crasse' Culturelle de pimente vive Animale et révoltée Classe de la sève volonté

Réponse (caverneuse)

1er février 2006 (bateau pour Newhaven et CROYDON)

...Pour un exercice de style seulement, Sourdingue extremis en exil sans rivaux, Pourtant...

Temps aux mensonges qui aussi sauvent et comment Admettre avoir tort de raison de l'égo? Emettre moi-même l'ombre de Platon...

Tombant!

Et quelle serait la haine d'un peuple libre?
Est-elle gène ou meuble de Dieu îvre...:
Nous tous et nos projets, nous toujours pressés?
Alors sans concurrents(...), ...Allons enfants qu'on tue...
Qui ment(...)

Nuit du 2 au 3 février 2006 (CROYDON)

## Tentative troisième

D'une anarchie poètique Elle ira au sommet Sa lançe bien menée Plante une vérité nostalgique

Elle est, elle restera Hors de tout chaccras Plume toute légère Gravant d'encre solfège

Et d'autres tristes grivoches Aux temps des Christs moches

Elle sera de câlins Saoule de liberté Enchaînée de baisers Amie femme/masculin

Le 08 février 2006 (CROYDON)

Les anges que nous sommes...

Le plus bien-heureux des anges Est assis calmement Embaumé de consciences Apaisantes

Le plus malheureux des anges Est debout d'énergie Enfumé d'inconscients Sans merçi

Le 16 février 2006 (CROYDON R.U.)

## Dessin d'exceptions en sept et cinq pieds (ou Le rôle de l'artiste inconnu)

11/03/2006, n°5 CROYDON, The Château

D'un crayon deux couleurs Et d'une gomme en mie de pain Sur un carton d'accueil Je dessine et je pein Moi qui ne connaîs rien au dessin Et paysage se reconnaît Mon visage renaît Quand Thièfaine m'accompagne Toujours sans compagne Un artiste inconnu Qui fait tout sans insus Qui gribouille avec soin Chaque contraste des siens Et qui aime et qui sème Ses mines authentiques graines En couleur, en douceur L'équilibre, le fruit Balancent entre lui

## Mon emploi

Je cherche un métier, je cherche
Mon métier. Un métier amitié
Une perche\_ Un avenir avant
Que le pire ne me cherche.
Errant sans talents dans le milieu moyen
Ne trouve que des gens monayant mon besoin
Mais leurs soins sont fugaçes
Et se laçent de mes gènes,
Alluçino-sans-gênes
De rêves de gloire et d'extase
Ma recherche est poème
En cet air conformiste
Un courant-d'air court
Activiste et magique
Qui claque la porte morte de l'emploi

Il faut faire' confiance' à nos sens:
Nos yeux voient que les choses' vont mal
Nos oreilles entendent' qu'il y a des coupables'
Notre goût sent bien comme on nous endort
Malgré l'odeur sale de notre inconfort
Il faut frapper haut pour avoir du sens

Le vrac, l'étincelle, le plan, le travail,
Il faut entre temps
Le vrac, l'étincelle, le plan, le contact
Qui vous vente' le temps
Du trac, des queurelles, un clan se contracte
Chante qu'il est temps
Matraque, marelle, vlan tout se rétracte
Guerre' déforme' travail

# Les légères pensées de plomb

Une autre intelligence
Fume et chauffe
Des êtres diligences
Ils vaquent et èrent
Comme s'ils avaient à faire
Avec des gens en plumes
Dans les choses
Et moi j'ai des objets...
D'où suis-je aussi bagdé!...
... Volant en rhum
A des pensées qui plombent

A la fin de ma vie Je suis sans envie Malgré la longueur du temps Contre tout espoir latent

Ils jailliront par les prochains
Je suis un vilain poète
Et maudit sans diable
Etre un des chats qu'on fouette
Parce qu'apréciable
Les saints sont associables

Tandis qu'ils m'inquiètent Sans même manger leurs miettes Je ne goutte que nos chairs Nos étripements d'enchères Etre tout nul Dans son passé Franchit l'espace Sans capsule Déçu par l'Ass

Comme tout ce qu'il a cassé Pourtant il continue Remuant les autres Son rôle s'atténue A l'approche du coffre En feutre de sagesse

Qu'elle violente richesse! Précaire de critique Que les enfants s'appliquent A arborer dans le sens D'une oeuvre sabottée Ecoeure l'innocence Autour d'êtres exaltés

Jusqu'où faut-il violence?
Pour dénnoncer l'horreur
De sociétés excluantes
Tours amoncelant le beurre
Au sans-abris joyeux
Qu'on lit dans des regards
Qu'un pétard vaut de l'or
A l'appartenance soyeuse
Des occidents hagards
Politisés à mort

#### Poème freudien

C'est ton charme que tu vois dans la glace Elle souriait avec des yeux complices Me regardait en m'encourageant de son rire Et moi j'ai cherché à être sur ses traces

Qu'il faille bien se découvrir monsieur Butten N'encourage que ceux qui se connaissent Car se connaître fort et se faire des caresses Autorise sottise d'être jeune

Et dans ton charme je vois leurs reflets Elle en pleure avec une bouche fuyante Dédaigneuse dans un soupire t'ignorait Tu as cherché à être sur ses traces

Une femme est dans nos coeurs, toujours par élégance Quand on est lâche ou brave une femme en est la grâce Seuls les flics connaissent ma valeur
Tant leurs quêtes naissent de mes humeurs
Leurs registres là-haut savent seuls qui je suis
Avec le bonheur d'en faire partir en Suisse
Au camping de Perpignan avec des fonctionnaires
Maintenant les rebelles sont des militaires
Fiers d'autonomie vis à vis de leur père
Ils font honte à Ferré et inspirent Renaud
Il reste quelques exemples d'heureux marginaux
Mi homos-mi poètes, dos-à-dos, rais au sol
Prets à aider leurs voisins à sortir du bol

La vie, la drogue et la mort

Ne plus aimer la vie
Au moment où l'on essaie la drogue
L'adopter c'est admettre que l'époque
Va contre nos envies
Ensuite il y a mieux que pour les autres
Plusieurs petits milieux autour d'autres
Qui mènent au même
Qui même emmènent
A un échange seul avec sa mort

On attend l'anarchie Bercés par Greame Allwright En espérant que Copyright Prendra soin de nos manuscrits Maman m'a gardé un repas Réchauffant mes pauvres pas

Des ouvriers plus épanouis
Sifflotent pendant l'enduie
Continuent de faire confiance
Aux hommes de pouvoir
A leur femme sans histoire
Ou celle du temps qu'avance
Rien ne nous liera plus
Puisque la révolte se trouve au surplus
Moustaki va s'éteindre
Heureux et malheureux
Pour qui ira geindre:
"S'en faut être peureux"
De Greame à lui, qui restera à part moi?

## L'emploi des coupables

Dans ma corvée d'habiter
Je m'évade par la fumée
J'ai chaud d'inactivité
Avec un chauffage assumé
Par la honte de survivre
Sans salaire qui ennivre
A parler d'eau, de gaz, hot line
...Comme de coupables

## L'intellectuel sans lunettes

Affublé d'une coupe de cheveux mi-longs Les yeux fous, flous, troubles, vifs ou pétillants Ressortent et s'enfonçent qu'il y ait ou pas un horizon Voient de moins en moins le décor s'habillant

Son cerveau brise' le calme' d'un visage triste A travers sa bouche par une' voix optimiste' Lance' de la politesse', polémiques ou remarques

Et quand il marche si son coup s'affesse C'est la marque Jean-Rochefort de l'écharpe L'indifférence d'un dur pour son paraître

Seuls son égo et ses songes font qu'il est fier Même des baggares perdues et quelques bierres

J'ai percé mon rêve Au bout de son délice J'ai touché la rugueur De mes semblables hélas Arrivé à la fève' Croquée de malice J'ai couché par erreur Cavale avec mes traces' Si réalisation m'arracherait avant Un passé bien empli Allourdit mes deux pieds Les décrire ambitions Me renverrait avant Enlassé dans un pli Abouti de papier

Anniversaire de fuite A trop d'expérience Périple volontaire Lassitude étrange Remords en terre Face au confortable Obligé nostalgique Dos à l'envolade

De doux, d'innocence
Sautent et se dépensent
Jettent des cris d'anges
Sur des airs modernes
Souplesse décerne
Une grâce en scène
Dotées de ballerines
Légères et fortes
Leur corps se dessine
Rendant leurs efforts
Spectacle d'éclat

(Gymnase Dallier, Courbevoie)

# Utopie bâclée

Je revois tes cheveux Me vois te prendre' la main J'imagine tes yeux Se fondre dans les miens Et dans ce rêve tendre' On s'enlace ensemble' Ta peau devient ma chambre' M'endors' contre ton corps En écoutant ta voix Jusque dans nos baisers Te serre contre moi Sans me lacer d'aimer Et dans ce songe doux Il n'y a plus que nous Tu deviens mon épouse' M'éveille' dans tes dentelles'

Échoué dans la contemplation
Aucun lieu ne m'appelle d'aucune direction
L'aventure ne me risque d'émotion
Mais moi je veux partir mon cœur lui s'apprête
En efforts à mouiller de l'ambition
Au chemin de la conquête
Seul sur un radeau reconnaissance
Pour un tour du Monde sans papiers sans visa
Mais veulent te connaître leurs forteresses étranges
Où j'embarque en innocence
Entre leurs arbres de douceur
Le clandestin de la vaillance
(Inspiré par Graeme Allwright)

Livré au chaos
A cause' de l'amour
Absent dans mes jours
J'irai pas là-haut
Sans sens figuré
Et au ficulré
Ils en est qu'attendent'
Comme ca la mort
Vivent' dans le remord
D'être mauvaise' viande'

L'acharnement du sort
Le charme' ne meurt et dort
Qu'au fond d'âmes nanties
Il brille' sur tant de corps
Qui l'ignorent au dépit
De mon regard troublé
Noyé par l'impuissance'
Mon atout préférence'
Un aigre amour vain
Feint de patience sereine'...

## Mon petit Enfer

La vie est tendue
Et ma peau douce
La percute, est battue
Frissonne sans éloges
Quand le vent tousse
Ou ma peur aux aguets
Des femmes comme muguet
A sentir seule'ment
Les parfums des amants
Être leur ange d'Enfer

L'automne de mes pas (ou Je ne pardonne pas)

On ne peut pas sentir la fine' fleur de la vie
Et la peau des filles en même temps
Et d'être ce fameux poète
A vivre il fait moins beau que dans mes chants-reliefs
Je ne pardonne pas l'automne de mes pas
Aux cris des belles hirondelles

A Marcel Proust 01/10/07

Palmarès de ma peau (et sa ressemblance à Lucas Cranach!)

Un palmarès de râteaux me colle à la peau
Un véritable tableau de Lucas Cranach...
Sera t-il enfin cadré par une Kanake?
Sans plus de valeur aux yeux du créateur, oh!
L'attente s'étend encore pour quelques temps
L'espace rétrécit jusqu'à coller à moi
Et les étoiles éclairent certains sourds à la noix
Dans l'indifférence' lunaire', vierge' finalement
Aux fables conspirées, de diables inspirés
Ma peau même marquée pense mieux respirer

18/10/07

L'ombre des jeunes-filles en fleur

Un sentiment d'arnaque' Me laisse avec mon trac Face à ces femmes en vrac

#### Le malaise

Puisque je transite à Singapour
Toutes ces indonésiennes
Elles me rappellent l'amour
Toujours tendre et sévère
Comment est ce pays de Malaisie?
N'est-ce pas de là, et de ces femmes
Que vient le mot peu aimable
De malaise?!
La peau cache des os
Ils sont froids comme la beauté
Et dans deux yeux amandes j'ose
Fixer l'espoir du doux côté

Lundi 05/11/07 (après avoir volé 12 h environ à l'avenir)

### Tu vois ma Lune

J'ai aimé partout
Tout partagé
Exploité mes atouts
Jamais âgé
Et si mes étoiles ont changé
Je suis resté le même matou
Adoptable à tique-tout
N'haïrai rien qu'on peut manger
Maître manitou
Vient te ménager

## Mon irremplaçable garce

Je concilie Vénus et Mars
Tel crétin violé par chrétienne
J'assume et fait l'andouille
Elle cuisine, me fascine en m'éminçant
Comme ses bêtes me voilà embarrassant
Que j'aille ma faire cuire des nouilles
En Zélande, elle en transe, en chienne
Me reste l'irremplaçable garce

#### Le Paradis Horrible

L'amour est bafoué même.

Et devant l'océan, toujours plus pacifique;

Je pèse le combat qu'une traversée sur un rado-fortune

Ne changerait qu'en récréative!

L'affront des fortunes,

L'explosion des cultures,

Pour le souffle de vie sur un Monde en crème...

## Puisque c'est l'Enfer

Les ailes angéliques brulées
Les petits bras légers s'affairent
Inexorablement à étouffer le feu
Et la pression le laisse sans souffle
Si loin de son contexte il semble abjecte
Lui autrefois poète slame ses rejets
Même des plus hauts sommets est dans le gouffre
Voudrait encore changer les règles du jeu
Embaumer soudain l'atmosphère
S'envoler d'un démoniaque zèle

#### Désintoxication culturelle volontaire

Je viens de glisser un mot dans le sac d'Alice...
Elle me turlupine ma voisine de lit!
Oui, en chier est universel
C'est dans tout et partout
Peu importe, il reste l'amour et l'eau fraîche!
Il faut jouer des coudes
Seul et arbore plus encore

25/01/08 Tard.

D'être à la hauteur ou presque
Ne l'est-on pas fatalement?
Comme ceux qui nous gâtent!
J'ai des douleurs, de la bile
Ou plus que des bleus et j'avance insensible
C'est déjà mieux dans le fond de la surface!
Voilà, j'ai le moral et personne n'y peut
Là où on a pu me le mettre finalement

Excuses, implores après les Déesses

Il leur en faudra des barrages Éoliennes ou centrales Pour te faire péter, vieille mère Toi tu as joué ton rôle Et moi alors je t'aime Je parle à la Terre Plus sérieuse qu'Alice Dé-raisonnés, nous sommes livrés à nos excès Et si j'en sors pourvu que tu me portes fière

Les nettoyeurs d'ennui
Se livrent
A t'ennuyer de plus belle
Dans les livres
Qu'ils nomment littéraires
Où tu luis
Ton rôle n'était qu'un rêve
Tu peux fuir
Ils savent quand tu crèves
La puissance de l'innocence ment son courage
Elle vainc l'ombrage trouble de ma démente rage
Convaincu de bassesses sans vérité pour la défaite sage

De m'être estimé bien à l'interstice de tout Je me convaincs enfin d'affronter un chemin Dire à ceux du côté des autres que j'y suis Mais enfin en chagrin je me méfie A ne jamais perdre ma tendance athée

## Satisfactions prétentieuses

J'ai connu le bonheur d'être heureux.

La chance d'être malheureux

J'ai eu la joie d'être aimé

Et l'occasion d'être détesté

J'ai la chance d'être intelligent

Le soulagement d'encore de méconnaissances

J'ai l'intérêt de la gentillesse

Mais suis capable de délaisse

Je connais l'honneur de la fierté

J'ai le courage de la fantaisie

Le besoin de la honte

L'envie de sagesse et le regret de l'héroïsme

Dans l'autr coin de ma terr Où ventr-soin chaumièr Mon voilier en travaux L'amour d'acier s'en faut Me sait intelligent Mais moins fort que les gens Alors la fait rêver D'êtr son aventurier Solid comm un cyclone Aussi frivol qu'un clown Une' fièvre passagèr Brassant chaudement l'air Embrassant les cristaux De leur charme de veaux Mon ami anarchist Comme moi s'applique Nous tenir élégants Majestueux éléphants Nos défenses d'ivoire Sont antennes d'espoir Et j'ai bien de la peine Quand vous trompez nos miels C'est bête de rentrer déjà
Serait-ce heureux d'être appât?

Là!
Sans que ma fleur ne sente
Loin d'où elle fut en-gente
Sens!
Alors moi dans mes racines
Hédan malheureux imbécile
File!

Tao, mercredi 5 mars 2008 16H15

Je me recale un peu distrait
Mieux que ce que j'étais décalé
Ma direction si forte peu importe
Comment je me porte\_Abstrait
J'irai tout emporté à l'envers laid
Foutre à ma mélancolie une gifle
En trouvant mon jardin d'enfant si futile
Quand il m'a fait l'instinct d'elfe
D'en jouir tout bête comme sexe
Et maladresses ou performances
Ma destination trop absente
Une récréation de rumeur exaltante

Bécon-Les-Bruyères, 14 avril 2008

Je la vouvoyais, elle me vouvoyait
Puis on s'est caressé pour être plus concrets
Dans le concret je me suis inquiété
Après l'avoir tutoyée et qu'elle me tutoyait
Sincérité plus abstraite, je l'ai re-vouvoyé
Les âmes défaites, elle me réconfortait
Avant de me re-disputer et je m'éloignais
Nous nous sommes cherchés pour mieux gâcher
Deux rêves vécus en un couple si traitre
« Que leur bonheur fut bref, voyez leur tête!
Ils n'ont que ce qu'ils voulaient, leur lâcheté...
Lui en profite en libertin du Monde
Mort ermite certain qu'elle était immonde.»

Bécon-Les-Bruyères, 26 avril 2008

Ceux qui entendent mes bruits Savent mieux que moi mes envies Et je sais mieux qu'eux leur jalousie Quand ils ne voient autour qu'ennemis Je m'appelle l'ami
L'ami plein d'ennuis
L'ami qui vous ennui
Je suis toujours démis
A forces de tant de manies
Qui poussent à me jaunir
En tout humour caustique
L'amour peut m'être pratique
Vous êtes mes alliés
Des tiers au beau loyer
Mes êtres pleins d'attraits
Voulez-vous mes conseils?
Qui nous tiendront en belle veille
Et ma réputation de pute...

C'est drôle d'être repenti Alors cet appétit Avec son petit appentis Je m'en rapetisse

Tandis que j'ouvre les bras Jamais tête si haute Jadis honteusement grave

C'est triste que d'avoir douté Quand rien ne m'en coutait Sans espérer m'y débouter J'ai presque dégoûté

Mais s'ils m'ouvrent les leurs Acquiesçant ma réserve M'espèrent violent idole

La rose quand il chante C'est en tenir une, debout dans la Terre Son timbre en vent de crête Dans un message absolu Enchante tant qu'il est temps Ouragan nettoyeur, Alizé soulageur T'endort et te réveille toujours embaumeur Aussi solide qu'un séquoia Enraciné innocemment dans la culture Parce que l'alternative poussait chien-dent Tellement arrosée Lui avait l'amour et le soleil Et puisait dans les nappes les eaux les plus nouvelles Immortel à travers une musique Qui implique un si beau combat En tout vivant et trépassé Il est mort mais ne sera jamais fané

En attendant le courrier J'espère être convié A la toute pitié

Et le facteur n'apporte rien Pourtant son vélo est plein

En espérant qu'on m'appelle J'attends et je chancelle A leur aide

Et l'opérateur n'achemine pas Pourtant on a tout mis à plat

En considérant de partir à eux J'ai pris la route poisseuse A la bonne heure La plante va mourir Ni le soleil ni l'eau n'y peuvent rien Parce qu'une loi l'interdit Elle n'a pas de sauveur terrien!

Ceux qui la consomment Ne peuvent ni ne savent s'imposer Ils méprisent ceux qui l'ignorent Elle n'a pas de sauveur censé!

Elle ne fait qu'être, faite de nature Qu'être nette et fraîche et de bon augure Celui qui la respire jure en friche Courtiser la vie comme un élève de Nietzsche!

Je ne pourrai plus apparemment Faire surgir mes tourments L'excitation puissante De mon existence convalescente

Le creux fait mon nid Platitude attitude Ne ferait rien subrepticement Pour enfouir jugements

Ravisation gent De ma mort revitalisante Le pic me brandit Étendard est art

> Il n'y avait plus à faire d'efforts dès lors Que j'étais rabaissé à mes rêves insensés De gosse. J'appris à moins vouloir, aigris Toute la magie de la vie n'aurait su réagir Plus qu'exauçant mon vœux quasi-innocemment Sinon le hasard soulèverait chaque blizzard Pour dévoiler une rime à voiler cale à crimes

### Ma charnelle

Elle est si perverse
Ma minette
Elle est pleine de vices
Cette miss
Torture les bêtes
Elle dédaigne
Plaire à ses Montaignes
Elle griffe
Sans le faire exprès
Bel attrait
Tellement sensuelle
Ma charnelle
Suave dans mon confort
Elle me dresse
Me ronronne ses remords

Que de doutes en toi pourraient se retourner En ce que tu goûterais de route solitaire pour toi

Aller mal de ne pas s'immerger
Volontaire à tout bizutage
De ne pas maîtriser même son grade
Sans plus fuir ni affronter le danger
Que de me reconnaître irréalisé
A l'affut du malaise
Admettre soupirer poisseux et obèse
En tas habilement déguisé
Pour vous méconnaître une relation
Une situation étrange et incessante
Doit-elle transmettre?
Le messager risquant plus que les correspondants

Je me terre dans ma Terre
Ne génère que ce tour
Tourmenté
Congénères me désespèrent
D'agir par atmosphère
Farcie
Même ombre s'embête
Inespérée
Rêvant de trempette

Il n'y a rien à leur donner Puisque même sans créer Mon ressenti est bafoué Il n'y a qu'à attendre la fin Même si elle se fait loin Mes partages fatals en groin

> On nous a tout pris Jusqu'à nos esprits Et à notre prix Survivons incompris

Qu'est-ce que peut donner Apporter ou transmettre L'esseulé qui a consommé Son instant de transe-nette?

> Même au pas des cités Flegme et humilité Trahissent une sainteté Porteuse de vilaineries

Peut-être que les protestants savent Et pendant qu'ils se gavent

> Même notre piété Critique de s'assietter Leur est hors de portée Absente de courtoisie

Peut-être que les bouddhistes font Ce que nous paraphons

Avec tant d'acharnement Survivants de recommencements Que dans leur vie calmement Ils réparent discernement

Peut-être que le marginal (que je suis) Est la somme finale (sans suite) Je ne fait qu'essayer sans quelconque confiance Si peu accompagné d'honorables maîtres Me voilà si kantien, là où le vent frais est si bien Les bouseux ont fait mon lit douillet et j'en grince Un petit peu plus poète, surtout moins diplomate Ma vie était mon songe, la leur n'était pas leur M'appliquer m'amoindrit alors que tout me souci Mais avoir l'air d'un mort admet qu'elle est meilleure Me voilà pire qu'un philosophe de science sociale! Apprenti-patient à remèdes délivrés par le temps

J'ai gardé la force de t'arborer
Toi que personne sait regarder
Tu m'as sauté aux yeux
Moi je t'ai convoité
Quand il fallait qu'on se quitte
C'est toi qui m'allait si bien
Toi que personne saurait garder
Tu m'as piégé avec rareté
Parce que je n'étais rien
Où ma nature ne me mérite
Ta monture m'adorait
Sur ton sentier d'où personne n'est mieux

Chacun avance avec ses soucis Chance chancelle indécise Personne change sans bonheur Malheur tonne toutes les heures

## Ébauche

Il y a des heures
Des heures sans sœurs
Milliards d'histoires
Fil aux offices
De putains à raies publient:
« Qu'offensées d'abdiquer
Soutiendraient talibans »
Eux les ascenseurs
Condamnés média-tueurs
Minutes jumelles injustes
Hissent poliment hirsutes
Poils à la mili-seconde

21/08/2008 vers 16H

#### Le terrible

De petites histoires ont fait ma grande Souvent écrite par mes amis J'adore ma vie les matins où ils rient Aux soirs de ma solitude étrange...

Leur couple accommodés du décor C'était mon nid emplumé de tendresse J'haïssais ma personne en étant d'or Brillant pour l'impossible déesse

Maintenant je m'aime comme deux Narcisse à l'épreuve de leur croissance Schizophrène obligé d'aduler mes sens Nous affrontons romance, poésie et cieux!

22/08/2008 15H30

Plus que nécessaire De tout ce qui sert Quarante degrés sincères

Entouré, accueilli Envouté, averti

> A l'extrême de la déroute Me voilà au dessus de l'absurdité sociale Elle qui m'a filé le doute Je la surpasse en rare débile mental

J'angoisse de tout poils Aux sons de la sociale Ressens l'attaque, l'autorité A savoir qu'ils s'animent d'extase

Navrant de désinvolture
Entre deux larmes de solitude
Aggravant encore l'ordinaire
Qu'il fallut chercher honnête
Et dans cette triste posture
Voudrez-vous une étude?
Améliorant l'extra-ordinaire
D'être l'humble malhonnête

## En attendant de leur péter à la gueule

Ils m'ont fait croire à l'amour Comme si une comète portait fièrement la vie... L'accident en semble moins nuisible Dans la souciance d'exister Ils tuent parce qu'eux meurent Où s'ils lisent les testaments La foi d'un nietzschéen s'incline O grands, O beaux croyants Tout bons m'espèrent bien dirigé Le tout petit neutron, tout neutre

Ça marche pas facilement
Non nous ne savions pas nos rôles
Parce que le hasard n'était pas clair
Elle qui le voyait dieu
La pluie pourtant brillait par élégance
Mon cœur est si loin, dans un clapier à lapins
Ou que mon sens n'a plus lieu d'être
Dans l'acharnement charnel anarchique
Leur dieu c'est l'épargnement

Dans la vertu de n'être presque rien
On peut se relever de faire ce qui est bien
Car l'optimum reste soc de notre petitesse
Alors les traits de réussite se font formes de vieillesse
Quand des amours rajeunissent éphémèrement
Le temps joue mieux sa vie extérieurement
Enfin il n'y a pas de gloire dans tout ce mérite

Que de ne faire qu'attendre ou de se pourfendre Pour tout ce qui devrait être doux et défendre De divers en synthèses irritante soulagée par le superficiel La pertinence demeure absurde, sauve des faciès Sans reproche ni jugement l'esprit ne peut qu'être critique Dans la souricière libertaire, dans la fraternelle clique Une égalité tant soit peu empirique grossière

Résister en symbole reculant et sautant Prouesse, record, performance, projet exaltant Sociabilisant l'animal politique délibidinné Comme une sève indigérable à foret amidonnée Préférant grandir pour l'ombre à la lumière vitale Où la justice de trop travaille aux forces du mal Sous le ciel alchimique qui nous déshabrite

Nos plus lointaines vues sont lumières de vie Infimes compagnies au rêve d'exister en envie Autistes à la perfection angoissante, destructrice Élus pour réagir et régénérer la matrice Pourquoi se sentir bon? Pourquoi avoir l'honneur? Qu'il faut être sa raison propre source de bonheur Et user d'emportements, de haines nourricières

## Les pages...

Elles se tournent à la suite
Laissent l'entrain de l'oubli
Parce que sues de nostalgie
Commune
Là où j'ai marché trop droit
Dans la fantaisie naturelle
M'a fait drôle de sournois
Altruiste
Ou qu'en les écrivant elles' meurent'
En police amatueuse
Psychédéliquement juste'
Discrètes